

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

3 3433 07137595 4

Alifs Grimston:

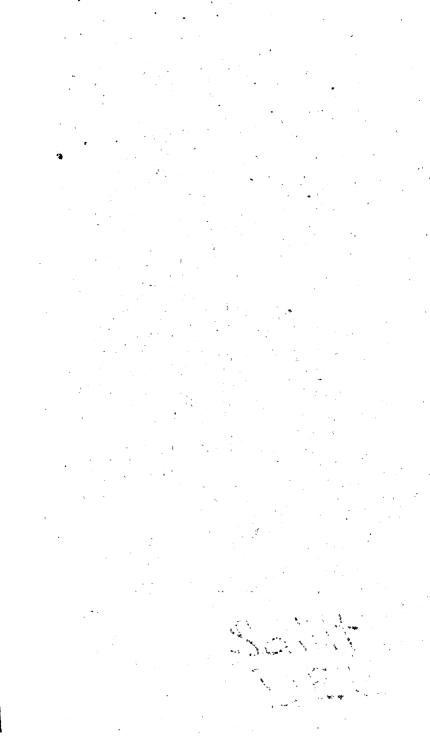

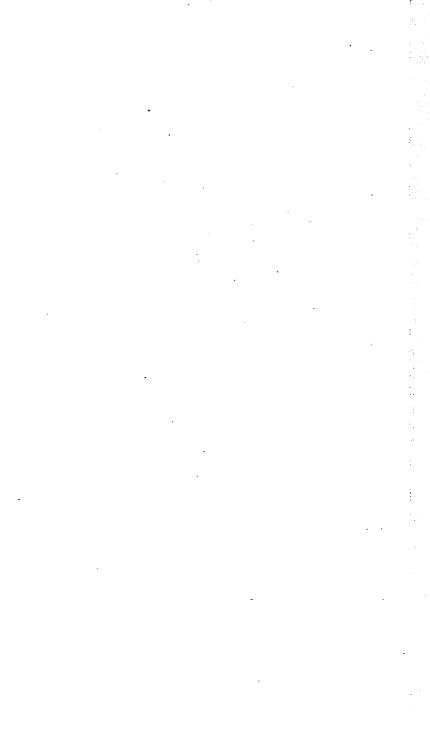

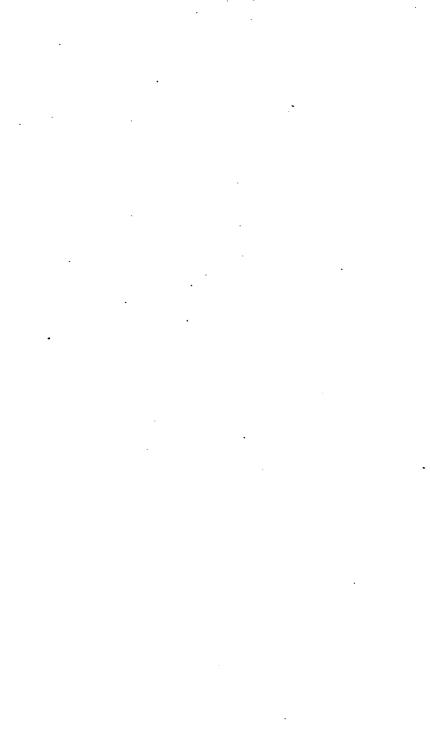

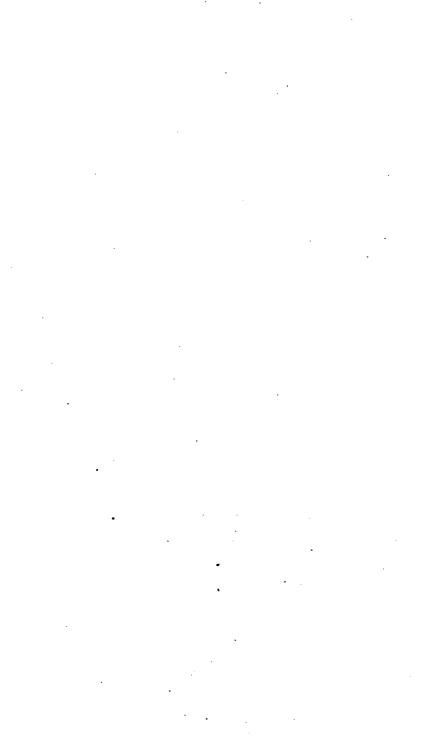

# OEUVRES COMPLETTES

DE

# LOUIS DE SAINT-SIMON.

TOME QUATRIEME.

MÉMOIRES SECRETS

UC

REGNE DE LOUIS XIV.

Tome IV.

## Avertissement.

On a publié en France à différentes reprises des anecdotes sans liaison ni ordre, tirées du dépôt des affaires étrangères et qu'on a intitulées *Mémoires du duc de St. Simon*, 3 voll. avec 4 voll. de Supplément.

Dans le dépôt des affaires étrangères se trouvent en effet onze volumes in-folio de mémoires manuscrits ou imprimés que le Duc de Saint-Simon avoit rassemblés et réunis pêle-mêle et sur lesquels il devoit composer les mémoires de son tems.

Les soi-disants Mémoires du Duc de Saint-Simon en 7 voll. in-8. sont l'extrait, même infidèle de 8 voll. in-4. qu'avoit extrait l'abbé de Voisenon: cet extrait de l'abbé de Voisenon étoit lui-même un Extrait des onze volumes in-fol. déposés au bureau des affaires étrangères et les onze voll. in-fol. sont, non les Mémoires originaux du Duc de Saint-Simonl, mais simplement les matériaux de ces Mémoires que nous offrons aujourd'hui au public.

## On trouve chez les mêmes Libraires

OEUVRES POSTHUMES DE FRÉDÉRIC II. ROI DE PRUSSE en 15 voll. in-8. et un vol. de Supplément. Seconde édition imprimée fur beau papier et en beaux caractères; prix 32 livres broché, et sur papier vélin 90 liv.

Cette édition originale dans laquelle on a rétabli tous des passages supprimés ou altérés par l'ancien ministère est la seule complette qu'il faut se garder de confondre avec les contrefaçons infidèles et vicieuses.

OEUVRES DE FRÉDÉRIC II. ROI DE PRUSSE, publiées du vivant de l'auteur; servant à completter la collection des Oeuvres de ce grand roi, en 4 voll. in-8. Prix 16 liv. br. et sur papier vélin 30 liv.

# OEUVRES

## COMPLETTES

DE

# LOUIS DE SAINT-SIMON,

Duc et Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi et de la Toison d'or, etc. etc.

Pour servir à l'Histoire des cours de Louis XIV, de la Régence et de Louis XV.

Avec des Notes, des Explications et des Additions à la fin de chaque volume, extraites des Correspondances et des portefeuilles de l'auteur et de plusieurs Princes et Seigneurs ses contemporains.

## TOME QUATRIEME.

A STRASBOURG

chez J. G. TREUTTEL, Libraire

et se trouve A PARIS

chez Onfroy, Libraire, rue St. Victor no. 11.

1 7 9 1.

.

# MEMOIRES

# D'ETAT

E T

# MILITAIRES

DU REGNE DE LOUIS XIV,



Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV.

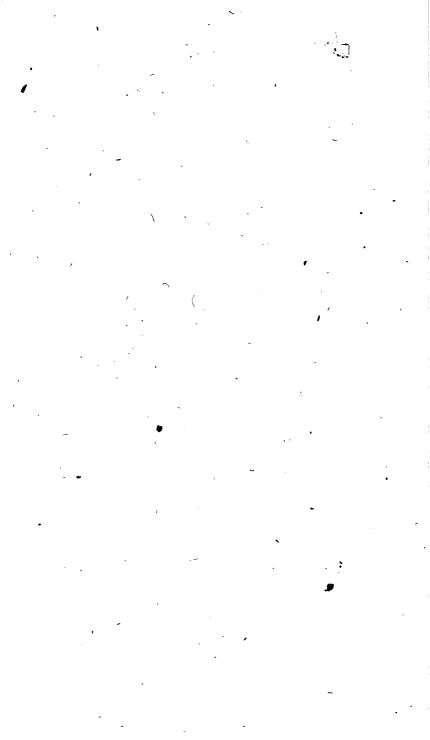

## LIVRE SEPTIEME.

## SOMMAIRE.

## Guerres de 1701 à 1706.

I. L'EMPEREUR déclare la guerre à la France:
théâtre en Italie: Vaudémont, général françois,
suspect: le trouble parmi les généraux françois: le
maréchal de Villeroy envoyé pour commander.
II. Il est pris à la journée de Crémone. III. Le
duc de Vendôme lui est substitué: combat de Luzara.
IV. L'Angleterre et la Hollande, &c. déclarent
la guerre à la France. V. Histoire de Marlborough, général anglois. VI. Bataille de Friedlingue.
VII. Galions brûlés au port de Vigo. VIII. Le
Portugal se déclare contre la France et l'Espagne.
IX. Et la Savoie aussi. X. Le duc de Bourgogne
prend Brisach. XI. Bataille de Hochstet XII. Le

Roi envoie Berwick et Puységur en Espagne. XIII. Projets sur Cadix, échoués. XIV. Les ennemis prennent Gibraltar. XV. Bataille navale de Malaga, gagnée par le comte de Toulouse. XVI. Verue prise à discrétion. XVII. Belle campagne de Villars. XVIII. Prise de Haguenau. XIX. Campagne du Roi d'Espagne, et siège de Barcelone. XX. Bataille de Ramilliés.

L'Empereur déclare la guerre à la France : théâtre en Italie : Vaudémont, général françois, suspect : trouble parmi les généraux françois : le maréchal de Villeroi envoyé pour commander.

CEPENDANT l'Empereur déclara la guerre à la France qui vouloit soutenir le duc d'Anjou sur le trône; et le théâtre de la guerre fut d'abord en Italie.

Le prince Eugene commandoit l'armée de l'Empereur; et Vaudémont, ayant sous lui Catinat et Tessé, celle d'Espagne et de France; après Vaudémont, étoient le fils unique de Vaudémont et Commercy, fils de sa sœur de Lillebonne. La moindre réflexion auroit engagé à tenir les yeux bien ouverts sur la conduite du pere; et la moindre suite d'application auroit bientôt découvert qu'elle étoit, et combien, plus que suspecte. Catinat la démêla

bientôt: il ne put jamais rien résoudre avec lui que les ennemis n'en fussent incontinent avertis, en sorte qu'il ne sortit jamais aucun parti, qu'il ne fût rencontré par un des ennemis plus fort du double, jusque-là même que cela étoit grossier, mais sans oser conclure. Catinat s'en plaignoit souvent; il le mandoit à la Cour; il n'y étoit soutenu de personne, et Vaudémont y avoit tout pour lui. Il captivoit nos officiers généraux par une politesse, une magnificence, et surtout par d'agréables, d'abondantes subsistances : tout l'utile, tout l'agréable venoit de son côté; tout le sec, toute l'exactitude venoit du maréchal. Il ne faut pas demander qui des deux avoit les volontés et les cœurs. L'état de Vaudémont qui ne pouvoit se soutenir, ni guere se ténir à cheval, et les prétextes d'être à Milan, ou ailleurs, à donner des ordres, le délivroient de beaucoup de cas embarrassants vis-à-vis d'un général aussi éclairé que Catinat, et pere des subalternes affidés de ses troupes. Les avis marchoient à Commercy et à son fils. Avec de si cruelles entraves, Tesse qui, bien qu'à son grand regret, roulant avec les

lieutenants généraux, étoit pourtant dans l'armée avec une distinction fort soutenue et qui avoit, des l'arrivée de Catinat, rompu lance contre lui, excitoit les plaintes de tous les contre-temps qui ne cessoient point; et finement appuyé de Vaudémont, bandoit tout contre lui, et mandoit à la Cour tout ce qu'il croyoit pouvoir lui nuire davantage. Vaudémont de concert écrivoit des demimots en homme modeste, qui tâte le pavé, et qui ménage un général qu'il voudroit qu'il n'eût point de tort, et qui en fait penser cent fois davantage. Il se ménageoit là-dessus avec tant de sobriété et d'adresse, qu'il s'en attiroit les reproches qu'il désiroit pour s'expliquer davantage, et avoir plus de confiance avec de pareilles contradictions. Tout étoit impossible à Catinat qui voyoit de reste ce qu'il avoit à faire, et qui ne pouvoit venir à bout de rien avec ces beaux maneges. Ils donnerent le temps aux impériaux, d'abord fort foibles et fort reculés de grossir, d'avancer peu à peu, de passer toutes les rivieres sans obstacle, de nous approcher, et avertisde tout comme ils l'étoient de point en point,

### 8 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

de venir, le q Juillet, attaquer Saint-Fremont logé à Carpi, entre l'Adige et le Pô, avec cinq régiments de cavalerie et de dragons. Le prince Eugene y amena de l'infanterie, du canon, et le triple de cavalerie, sans qu'on eût le moindre avis, et tomba brusquement sur ce quartier. Tessé qui n'en étoit pas éloigné avec quelques dragons, accourut au bruit. Le Prince qui comptoit enlever cela d'emblée, y trouva une résistance sur laquelle il ne comptoit pas, et qui fut belle et longue; mais il fallut enfin céder au nombre, et se retirer. Ce fut en si bon ordre que la retraite ne fut pas inquiétée. On y perdit beaucoup de monde et des gens de marque. Tel fut notre début en Italie dont toute la faute fut imputée à Catinat, en quoi Vaudémont, en pinçant seulement la matiere, et Tessé, en pleine écritoire, ne s'épargnerent pas. Le Roi piqué de ces désavantageuses prémices, et continuellement prévenu contre un général modeste, et sans défenseurs, manda au maréchal de Villeroy qui était sur la Moselle, de partir sans dire mot, aussitôt son courrier reçu, et de venir recevoir ses ordres, telle-

ment qu'il arriva à Marly où tout le monde se frotta les yeux en le voyant. On ne pouvoit se persuader que ce fût lui. Il fut quelque temps chez Mde de Maintenon avec le Roi. Chamillard y vint ensufte; et comme le Roi sortit pour se mettre à table, on sut qu'il alloit commander l'armée d'Italie: jamais on ne l'eût pris pour le réparateur des fautes de Catinat. La surprise fut donc complete. A la fin du souper, Mr de Duras qui étoit de quartier, vint à l'ordinaire se mettre derriere le Roi. Un instant après un brouhaha qui se fit entendre dans la salle, annonça le maréchal de Villeroy qui avoit été manger un morceau, et qui revenoit voir sortir le Roi de table, et arriva donc auprès de Mr de Duras, avec cette pompe dans laquelle on le voyoit baigné. Le maréchal de Duras qui ne l'aimoit point, et ne l'estimoit guere, et qui ne se contraignoit pas même pour le Roi, écouta un instant le bourdon des applaudissements; puis se tournant brusquement au maréchal de Villeroy, et lui prenant le bras; Mr. le maréchal, lui ditil tout haut, tout le monde vous fait des compliments d'aller en Italie,

### TO MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

moi j'attends à votre retour à vous faire les miens. Il se mit à rire et regarda la compagnie. Villeroy demeura confondu sans proférer un seul mot; et tout le monde sourit et baissa les yeux. Le Roi ne sourcilla pas, et Villeroy se rendit à sa destination.

## II.

## Il est pris à la journée de Crémone.

Villeroy, l'obligea d'hiverner au milieu du Milanez, et l'y tenoit fort resserré, tandis que lui même avoit établi des quartiers fort au large avec lesquels il inquiétoit fort les nôtres. Dans cette situation avantageuse, il conçut le dessein de surprendre le centre de nos quartiers, et par ce coup de parti qui le mettoit au milieu de notre armée et de notre pays, de dissiper l'une, et de se rendre maître de l'autre, et par là se mettre en état ensuite de prendre Milan et le peu de places

de ce pays, toutes en fort mauvais état, et d'achever ainsi surement et brusquement sa conquête. Crémone étoit le centre : il y avoit un gouverneur espagnol, et une fort grosse garnison; quelques autres troupes y étoient encore entrées à la fin de la campagne avec Crenan pour y commander tout. Praslin y commandoit la cavalerie, comme brigadier, et Firmarcon y commandoit les dragons. Vers les derniers jours de Janvier, Revel, premier lieutenant général, étant arrivé à Crémone, y commanda au-dessus de Crenan. Il reçut ordre du maréchal de Villeroy, qui visitoit ses quartiers, d'envoyer un gros détachement à Parme, que le duc de ce nom lui demandoit pour sa sureté, et qu'on eut lieu de soupçonner depuis de l'avoir fait de concert avec le prince Eugene, pour dégarnir Crémone d'autant, sur les nouvelles des différents mouvements des ennemis. Revel, en homme sage, se contenta de faire et tenir le détachement prêt sans le faire partir. Le maréchal de Villeroy finit sa promenade par Milan où il conféra avec le prince de Vaudémont, d'où il arriva le dernier Janvier à Crémone d'assez

## 12. MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

bonne heure. Villeroy après avoir approuvé les raisons qu'avoit eu Revel, de retenir le détachement qu'il lui avoit ordonné d'envoyer à Parme, soupa en nombreuse compagnie. On remarqua qu'il fut extrêmement rêveur et distrait, et il se retira de fort bonne heure.

Le prince Eugene étoit informé qu'il y avoit à Crémone un ancien aqueduc qui s'étendoit loin à la campagne, et qui répondoit dans la ville à une cave d'une maison occupée par un prêtre; que cet aqueduc avoit été nettoyé depuis assez peu de temps, et cependant ne conduisoit que peu d'eau, et que la ville avoit été autrefois surprise par ce même aqueduc. Il en fit secrétement reconnoître l'entrée dans la campagne. Il gagna le prêtre chez lequel il aboutissoit, et qui étoit voisin d'une porte de la ville qui étoit murée et point gardée. Il fit couler dans Crémone ce qu'il put de soldats choisis, déguisés en prêtres et en paysans, qui se retirerent dans la maison amie. On se pourvut le plus, et le plus secrétement qu'on put, de haches. Tout bien et promptement préparé.

le prince Eugene donna un gros détachement au prince Thomas de Vaudémont, premier lieutenant général de son armée, et fils unique du gouverneur général du Milanez, pour le Roi d'Espagne. Il lui confia son entreprise, et le chargea de s'aller rendre maître, d'une redoute qui défendoit la tête du pont du Pô, pour venir à son secours, quand on seroit aux mains dans la ville. Il détacha 500 hommes d'élite avec des officiers entendus, pour se rendre par l'aqueduc chez le prêtre, où les gens qu'il y avoit fait couler l'attendoient, et devoient avoir bien reconnu les remparts, les postes et les rues de la ville, et avec eux aller ouvrix la porte murée au reste des troupes; en mêmetemps il marcha en personne et en force pour se rendre à cette porte. Tout concerté avec justesse, fut exécuté avec précision et tout le secret et le bonheur possible. Le premier qui s'en aperçut, fut le cuisinier de Crenan. qui allant à la provision à la pointe du jour, vit les rues pleines de soldats dont les habits lui étoient inconnus. Il se jeta dans la maison de son maître qu'il courut éveiller; ni lui, ni les valets n'en vouloient rien croire; mais

## 16 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

Cependant Revel, seul lieutenant général et commandant en chef par la prise du maréchal de Villeroy, tâcha de rallier les troupes: chaque rue fournissoit un combat: la plupart dispersées, quelques unes en corps, plusieurs à peine armées, et jusqu'à des gens en chemise, qui tous combattoient avec la plus grande valeur, mais la plupart repoussées, réduites pied à pied à gagner les remparts, ce qui les y rallia toutes naturellement. Si les ennemis s'en fussent emparés, ou qu'ils n'eussent pas laissé à nos troupes le temps de se reconnoître, et de s'y former avec toutes leurs forces, le dedans de la ville n'eût jamais pu leur résister. Praslin ne voyant pas Montgon, maréchal de camp, qui étoit sorti au premier bruit, et jugeant que la scene seroit orageuse, s'étoit prudemment retiré, en se disant fort blessé, ce qui toutefois ne put se vérifier. Montgon s'étoit mis à la tête des bataillons Irlandois, qui sous lui firent des merveilles. Ils se tinrent dans les places, et nettoyerent les rues voisines, quoique continuellement occupés à attaquer et à défendre. Praslin s'avisa que le salut de Crémone, si

on pouvoit le sauver, dépendoit de la rupture du pont du Pô, pour empêcher les impériaux d'être secourus par là et rafraîchis, et le répéta tant de fois que Mahoni l'alla dire à Revel qui n'y avoit pas songé, et qui trouva l'avis si bon qu'il manda à Praslin de faire tout ce qu'il jugeroit à propos. Lui à l'instant envoya retirer ce qui étoit dans la redoute à la tête du pont. Il n'y avoit pas une minute à perdre. Le prince Thomas de Vaudémont paroissoit déjà. Les troupes furent retirées, et le pont fut rompu en sa présence, sans que tout le feu de sa mousqueterie pût empêcher cette exécution. Il étoit trois heures après midi, le prince Eugene étoit à l'hôtelde-ville à recevoir le serment des magistrats: sortant de là et en peine de voir ses troupes foiblir en la plupart des lieux, il monta avec le prince de Commercy au clocher de la cathédrale pour voir d'un coup d'œil ce qui se passoit dans tous les endroits de la ville, et inquiet de ne point voir arriver le secours qu'amenoit le prince Thomas de Vaudémont. A peine y furentils, qu'ils virent son détache ment au bord du Pô; et le pont rompu qui

## 18 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

rendoit ce secours inutile. Ils ne furent pas plus satisfaits de ce qu'ils découvrirent dans tous les différents endroits de la ville et des remparts. Le prince Eugene outré de voir son entreprise en si mauvais état, après avoir touché de si près à la conquête, hurloit et s'arrachoit les cheveux en descendant, quoique supérieur en nombre, et pensa dès-lors à la retraite. Firmarcon cependant faisoit des merveilles avec les dragons qu'il avoit fait mettre à pied: en même-temps Revel qui voyoit ses troupes accablées de faim et de lassitude et de blessures, et qui depuis la premiere pointe du our n'avoit pas eu un instant de repos, non plus qu'elles, songeoit aussi à les retirer, et tout ce qu'il pourroit au château de Crémone pour s'y défendre au moins à couvert, et obtenir une capitulation, de sorte que les deux chefs opposés penserent en même-temps à se retirer. Les combats se ralentirent donc sur le soir dans la plupart des lieux; dans cette pensée commune de retraite, lorsque les troupes firent un dernier effort pour chasser les ennemis qui étoient à une des portes de la ville, qui leur ôtoient la communication du rempart où

étoient les Irlandois, et pour avoir cette porte libre pendant la nuit, et pouvoir par là recevoir du secours. Les Irlandois seconderent si bien leur attaque par leur rempart, que le dessus de la porte fut emporté. Les ennemis conserverent le bas de la porte de plain pied à la rue. Un calme assez long succèda à ce combat. Revel cependant songea à faire retirer doucement les troupes dans le château, lorsque Mahoni, sur ce long calme, lui proposa d'envoyer voir ce qui se passoit par-tout, et se proposa lui-même pour aller aux nouvelles. Il faisoit déjà obscur; les batteurs d'estrade en profiterent, et virent tout tranquille, et reconnurent que les ennemis s'étoient retirés. D'Entragues, à la valeur duquel on fut redevable du salut de Crémone, ne survecut pas à une si glorieuse journée. Le gouverneur Espagnol fut tué avec la moitié de nos troupes. Les Impériaux en perdirent un plus grand nombre, et manquerent un coup qui finissoit, en bref, en leur faveur, la guerre d'Italie.

Le duc de Vendôme lui est substitué: combat de Luzara.

DEPUIS la prise de Villeroy, le duc de Vendôme commandoit l'armée en Italie. Il avoit forcé les lignes des Impériaux, et avoit pris Ustiano. Il fit lever le blocus de Mantoue, et vint battre les ennemis à Luzara de cette sorte.

Après plusieurs campements de part et d'autre, et la jonction de Medavid avec un gros détachement des troupes de Vaudémont, M' de Vendôme voulut prendre le camp de Luzara, petit bourg au pied d'un fort long rideau. Le prince Eugene, qui avoit le même dessein, y marcha de son côté, tellement que le 15 Août les deux armées arriverent sur les quatre heures après midi, chacune au pied de ce rideau, sans avoir le moindre soupçon l'une

de l'autre; ce qui paroît un prodige, et ne s'aperçurent que lorsque de part et d'autre les premieres troupes commencerent à monter la pente peu sensible de ce rideau. Qui attaqua les premiers? C'est ce qui ne se peut dire; mais dans un instant tout prit poste des deux côtés, et se chargea pour s'en chasser. Jamais de combat si vif et si chaud, si disputé, si acharné; jamais tant de valeur de toute part, jamais une résistance si opiniâtre, jamais un feu ni des efforts si continuels, Jamais de succès si incertain. La nuit finit le combat. Chacun se retira en très-petit espace, et demeura toute la nuit sous les armes, le champ de bataille demeurant vide entre deux, et Luzara derriere notre armée, mais tout proche. Le Roi d'Espagne se tint par-tout au plus, grand feu avec une tranquillité parfaite. Il regardoit de tous les côtés les attaques réciproques dans ce terrain étroit et fort coupé, où l'infanterie avoit même peine à se manier, et où la cavalerie derriere elle ne pouvoit agir. Il rioit assez souvent de la peur qu'il croyoit remarquer dans quelques uns de sa suite; et ce qui est surprenant, avec une valeur si bien

prouvée, sans curiosité d'aller voir cà et là ce qui se passoit en différents endroits. A la fin Louville lui proposa de se retirer plus bas sous des arbres où il ne seroit point si exposé; mais en effet parce qu'il seroit plus à couvert du feu. Il y alla et y demeura avec le même flegme. Louville après l'avoir placé, s'en alla voir de plus près ce qui se passoit, et tout à la fin revint au Roi d'Espagne à qui il proposa de se rapprocher, et qui ne se le fit pas dire deux fois pour se montrer aux troupes. Marchin ne demeura pas un moment auprès de lui, prit son poste de lieutenant général, et s'y distingua fort. Les deux généraux opposés y firent merveille; l'émulation les transporta, et la présence du Rol d'Espagne fut un aiguillon au prince Eugene, qui dans le souvenir de la bataille de Pavie, lui firent faire des prodiges. Le carnage fut grand de part et d'autre, et fort peu de prisonniers. Le marquis de Créqui, lieutenant général, y fut tué: o'était le fils unique du feu maréchal de Créqui ; sa probité et sa bonté ne le firent pas regretter, mais bien ses talents à la guerre, où il étoit parvenu à

une grande capacité par son application et son travail: il touchoit au bâton, et l'auroit porté aussi dignement que son pere. Les Impériaux y perdirent les deux premiers généraux de leur armée après le prince Eugene. Le prince de Commercy fut tué, et le prince Thomas de Vaudémont ne survécut que deux ans à sa blessure. Ils n'étoient point mariés, et tous deux feld maréchaux. Si tôt que le jour parut le lendemain de l'action, les armées se trouverent si proches qu'elles se mirent à se retrancher, et qu'il y eut encore bien des tués et des blessés de coups perdus. Aucune des deux voulut se retirer devant l'autre. Chaque jour augmentoit les retranchements et les précautions. Il fallut même changer le Roi d'Espagne de chambre, parce qu'il n'y étoit pas en sureté du feu, et il ne fut question de subsistances pour chacun que par ses derrieres, et de s'accommoder le mieux qu'on put dans les deux camps, où les deux armées subsisterent long-temps avec un péril et une vigilance continuelle. On compta avoir perdu trois mille hommes, et les ennemis beaucoup plus. Le combat fut enfin suivi d'un cartel en Italie.

## IV.

L'Angleterre et la Hollande, &c. d'éclarerent la guerre à la France.

Tandis que la guerre étoit allumée en Italie, l'Angleterre et la Hollande se déclarement contre la France, et le théâtre fut en Flandre.

La campagne y fut triste cette année. L'Electeur de Brandebourg, et le Landgrave de Hesse contre nous, assiégerent Kayserswerd de bonne heure. Blainville le défendit à merveille: il y eut force combats. L'Angleterre et la Hollande se déclarerent solennellement contre la France et l'Espagne. Leur armée unie fut commandée par le comte d'Anotone pour les états généraux, et par le comte de Marlborough pour les Anglois.

V.

## Histoire de Marlborough, général anglois.

l'ÉTOIT milord Churchill, favori du Roi Jacques qui fit son élévation, de très-petit gentilhomme qu'il étoit, et frere de sa maîtresse, dont il eut le duc de Berwick. Jacques lui donna le titre de comte de Marlborough et une compagnie de ses gardes du corps. Il lui confia aussi le commandement de ses troupes lors de l'invasion du prince d'Orange. auquel il l'auroit livré si le comte de Fevestham, aussi capitaine de ses gardes, et frere des maréchaux de Duras et de Lorges, ne l'eût empêché d'aller à son camp pour une revue où il eut avis que le piége étoit tendu. La femme de Marlborough étoit de tout temps attachée à la princesse de Danemarck dont elle étoit favorite et dame d'honneur, lorsque la princesse parvint à la couronne. Elle la confirma

## 26 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

dans cette charge, envoya en même-temps son mari en Hollande comme son ambassadeur et général de l'armée qu'elle alloit former, et le fit duc et chevalier de la jarretiere bientôt après. Il n'y aura que trop d'occasions de parler de lui dans la suite, à qui nos malheurs donnerent un si grand nom. Mr de Boufflers fut accusé d'avoir manqué par incertitude une occasion heureuse de le battre. Elle ne se retrouva plus. On subsista dans leur pays. On crut les tenir aux environs de Nimegue. On prétendit qu'on auroit pu encore avoir là un grand avantage sur eux. Rien ou presque rien n'en séparoit. La canonade dura tout le jour. On leur prit quelques chariots et quelques munitions, et on leur tua quelque monde. Peu à peu ils se retirerent sous Nimegue et passerent de l'autre côté. Kayserswerd, Venloo, Ruremonde, la citadelle de Liege et divers petits postes perdus furent les fruits de leur campagne et les prémices de leur bonheur.

Le due de Bourgogne marqua beaucoup d'affabilité, d'application et de valeur; mais

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 27

en tutelle, il ne put que se laisser conduire, se présenter au feu du canon de bonne grâce, et proposer divers partis qui montroient son envie de faire. L'armée n'étant plus en état d'imposer aux ennemis, il fut rappelé à Versailles; et après une seconde canonade aussi peu décisive que la premiere, Mr du Maine le suivit. Il avoit eu occasion de faire valoir sa situation de premier lieutenant général de l'armée. Mr de Boufflers l'avoit espéré, mais inutilement. Le Roi en eut une douleur qui réveilla les précédentes. Il comprit enfin que les lauriers s'offriroient ingratement à ce fils bien aimé; et il prit avec amertume la résolution de ne les plus exposer à des hasards și peu de son goût.

#### VI.

# Bataille de Friedlingue.

CATINAT et Villars avoient fait tous leurs efforts et cherché tous les moyens possibles pour pénétrer jusqu'à Landau assiégé par le prince Louis de Bade; mais le Spirbach de longue main bien retranché et garni du Rhin, leur parut impénétrable, ainsi que le derriere des montagnes par lesquelles ils voulurent faire quelques tentatives. Enfin Landau à bout et ouvert de toutes parts, capitula le 10 Septembre après la défense la plus glorieuse, et avoir tenu plus d'un mois au delà de toute espérance.

L'Electeur de Baviere venoit de se déclarer.'
Il offroit d'amener 25 00 hommes sur les bords du Rhin; et cette offre que l'on vouloit favoriser, avoit été l'objet de la division de

l'armée de Catinat vers le haut-Rhin d'avec celle que commandoit Villars, qui avoit reçu des ordres d'aller à Nimegue avec la plus grande partie de son armée, pour donner de la jalousie aux Impériaux, et entreprendre même ce que l'occasion pourroit lui offrir.

Catinat avoit eu grande occasion de s'apercevoir à la tête de l'armée du Rhin, des suites de l'éclaircissement qu'il avoit eu avec le Roi qui lui avoit mérité les plus grandes louanges ¿ mais qui avoit convaincu Chamillart son ministre, et avoit commis Mde de Maintenon. Il manquoit de tout. La nécessité de secourir l'Electeur de Baviere, détesté et molesté par les Impériaux, et celle aussi d'en être secouru. fit tenter le passage du Rhin. Il fut proposé à Catinat qui crut avoir de bonnes raisons pour le refuser. A son défaut Villars qui vit la fortune au bout de ce passage, l'accepta, sûr de ne rien risquer en manquant même ce que Catinat avoit refusé de tenter. Mais, en habile homme, il voulut être en force, et outre ce qu'il avoit reçu de Flandre de Chamarande, Blainville lui amena encore un

gros détachement de la même armée. Il y joignit ce qu'il voulut de celle du Rhin, qui, devenue par là un détachement ellemême, se retrancha sous Strasbourg et peu à peu s'y trouva réduite à dix bataillons et fort peu d'escadrons, en sorte que Catinat se mit dans Strasbourg, en attendant tristement le succès du passage du Rhin que Villars alloit tenter. Villars marcha droit à Huningue, visita les bords du Rhin, et choisit l'établissement de son pont vis-à-vis d'Huningue, à l'endroit d'une île assez spacieuse pour s'en servir utilement, le grand bras du Rhin entre lui et l'île, et le plus petit entre elle et l'autre côté du Rhin où étoit la petite ville de Neubourg, tenue et retranchée par les Impériaux qui avoient là un camp volant. Ce parti pris, Villars fit travailler tout à son aise, mais fort diligemment à son pont jusqu'à l'île. Il étoit arrivé le 30 Septembre. Ce pont fut l'affaire de moins de 24 heures. Le premier Octobre à midi il fit passer dessus quarante pieces de canon avec Champagne et Bourbonnois qu'il établit dans l'île, et fit travailler à son autre pont. Dès qu'il fut arrivé, il fit passer

### DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 31

des travailleurs soutenus par les grenadiers. qui tirerent une ligne parallele au Rhin et à la tête du pont, malgré les foibles efforts des ennemis pour l'empêcher, incommodés du feu de l'artillerie et des 500 hommes qui étoient dans l'île, et de force petits bateaux chargés de grenadiers. Dans cette posture, Villars maître d'achever de passer le Rhin, voulut attendre des nouvelles de l'Electeur de Baviere; et cependant le prince Louis de Bade et la plupart de ses officiers généraux vinrent se retrancher à Friedlingue. Le 12 Octobre Lobanie avec un détachement de la garnison de neuf Brisach, passa le Rhin dans de petits bateaux, et emporta la petite ville de Neubourg l'épée à la main, et s'y établit, et fut suivi par notre pont, de Guiscard avec 25 escadrons et deux bataillons. Le prince Louis, sur cette nouvelle, ne douta pas que Villars ne voulût faire là son passage, quitta Friedlingue, et marcha à Neubourg le 14 au matin à 6 heures. Villars averti de cette marche, sortit d'Huningue, fit diligemment passer tout ce qu'il avoit de troupes en-deçà par son pont dans l'île: la cavalerie

32

passa à guet l'autre petit bras du Rhin, et l'infanterie sur le second pont qu'il avoit remué à temps et porté vis-à-vis Friedlingue avec son artillerie. Là-dessus le prince Eugene qui étoit en marche, fit retourner toutes ses troupes qui étoient 42 escadrons avec son infanterie. Cinq de ces escadrons firent le tour d'une petite montagne escarpée de notre côté pour en gagner le reste par derriere, et les 37 autres marcherent à Villars plutôt qu'il ne s'attendoit à les voir. Il n'avoit que 34 escadrons, parce qu'il en avoit détaché six pour aller prendre Guiscard à Neubourg. Trois charges mirent en désordre la davalerie impériale qui fut reçue par six bataillons frais qui la soutinrent. Leurs autres bataillons s'étoient postés sur la montagne dont il fallut les déloger en allant à eux par les vignes et par l'escarpement qui étoit de notre côté. Ainsi ce fut un combat bizarre où la cavalerie et l'infanterie de part et d'autre agit tout-àfait séparément.

Cette attaque de la montagne conduite par Desbordes, lieutenant général qui avoit été gouverneur gouverneur de Philisbourg, et qui y fut tué, ne put l'être qu'avec quelque désordre par les coupures et la roideur de la montagne, tellement que les troupes essoufflées, et un peu rompues en arrivant, ne purent soutenir une infanterie ensemble et reposée, qui lui fit perdre du terrain, et regagner le bas avec plus de désordre qu'elle n'avoit monté. Avec les dispositions, tout cela prit du temps, de maniere que Villars qui étoit demeuré au bas de la montagne, et avoit perdu de vue sa cavalerie entiere qui étoit alors à demilieue de lui après celle de l'Empereur, crut la bataille perdue; et perdit la tramontane sous un arbre où il s'arrachoit les cheveux de désespoir, lorsqu'il vit arriver Magnac, premier lieutenant général de cette armée qui accouroit seul au galop avec un aide de camp après; alors Villars ne doutant plus que tout ne fût perdu, lui cria: Eh bien! eh bien! Magnac, nous sommes donc perdus! A sa voix, Magnac poussa à l'arbre, et bien étonné de voir Villars en cet état. Eh! lui dit-il, que faites-vous donc? et où en êtesvous? Ils sont battus, et tout est à nous. Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

Villars à l'instant recogne ses larmes et court avec Magnac à l'infanterie, qui combattoit celle des ennemis qui l'avoit suivie du haut de cette petite montagne, criant tous deux, victoire. Magnac avoit mené la cavalerie, avoit battu et poursuivi l'impériale près d'une demilieue, jusqu'à ces six bataillons frais qui l'avoient protégée, mais qui n'ayant pu soutenir la furie de nos escadrons, s'étoit retirée peu à peu avec les débris de la cavalerie impériale; et Magnac n'ayant plus alors à les pousser dans les défilés qui se présentoient, inquiet de notre infanterie dont il n'avoit ni vent ni nouvelles, étoit revenu de sa personne la chercher, et voir ce qui s'y passoit, enragé de ne l'avoir pas à portée de ces défilés pour achever sa victoire, et d'y voir échapper les débris de la cavalerie impériale et ces six bataillons qui l'avoient sauvée. Lui et Villars avec leurs cris de victoire, rendirent un nouveau courage à notre infanterie, devant laquelle après plusieurs charges, celle des ennemis se retira, et fut assez long-temps poursuivie. Villars paya d'effronterie, et Magnac n'osa conter leur bizarre aventure

que tout bas; mais quand il vit que Villars se donnoit tout l'honneur, et plus encore quand il lui en vit resevoir la récompense sans y participer en rien, il éclata à l'armée, puis à la Cour où il fis un étrange bruit. Mais Villars qui avoit le prix de la victoire, le bâton et Mde de Maintenon pour lui, ne fit que secouer les oreillés. Cette action s'appela la bataille de Friedlingue.

Villars qui sentoit le besoin qu'il avoit d'appui, fit dans cette circonstance un trait de courtisan. Le lendemain de la bataille il fut joint par quelques régiments de cavalerie de ce qui restoit autour de Strasbourg, que Catinat lui envoyoit encore. De ce nombre étoit le comte d'Ayen. Villars lui proposa de porter au Roi les drapaux et les étendards, et le comte d'Ayen l'accepta, malgré le ridicule dont il se couvroit, en portant les dépouilles d'un combat où il ne s'étoit point trouvé; mais tout étoit bon et permis au neveu de Mde' de Maintenon dont la faveur n'empêcha pas la haine de toute l'armée et de la Cour.

Catinat délaissé dans Strasbourg, n'ayant plus rien à faire ou plutôt n'étant plus rien, demanda son congé et l'obtint. Il salua le Roi le 17 Novembre, qui le reçut médiocrement, et ne le vit point en particulier. Il ne fut point chez Chamillart; il se retira sagement à sa maison de Saint-Gratien, près Saint-Denis, d'où il ne sortit plus; heureux s'il n'en étoit point sorti, et qu'il eût su résister aux cajoleries du Roi pour reprendre le commandement de son armée, et se défier des suites d'un éclaircissement d'autant plus dangereux qu'il fut victorieux.

Le reste de la campagne se passa à s'observer et à chercher ses avantages. Parmi ceux du nouveau maréchal, la jonction ne se fit point avec l'Electeur de Baviere; mais on fit une perte considérable de galions fort riches que l'ennemi brûla.

#### VII.

# Galions brûlés au port de Vigo.

CES galions retardés près de deux ans, étoient désirés avec une extrême impatience. Chateau - Renaud les étoit allés chercher. Il les trouva très-richement chargés, et les amena avec son escadre. Il envoya aux ordres, et vouloit entrer dans nos ports. On craignit la jalousie des Espagnols qui néanmoins étoit de toutes les nations commerçantes, celle qui avoit le moindre intérêt à leur chargement. On n'osa les confier au port de Cadix, et ils furent conduits dans celui de Vigo, qui n'en est pas éloigné, et qu'on avoit fortifié de plusieurs ouvrages. Chateau-Renaud eut beau représenter le danger de ce lieu, et la facilité d'y recevoir le plus fatál dommage, et soutenir la préférence de Cadix. Il ne fut pas écouté, et on ne pensa par-tout qu'à se réjouir de l'heureux retour si désiré des galions et des richesses

qu'ils apportoient. On ne laissa pas de prendre la sage précaution de transporter le plutôt qu'on put, tout l'or, l'argent et les effets les plus précieux et les plus aisés à remuer, à plus de 30 lieues dans les terres à Lugo. On y étoit encore occupé lorsque les ennemis arriverent, débarquerent, s'emparerent des forts qu'on avoit faits à Vigo, et des batteries qui en défendoient l'entrée, forcerent l'estacade qu'on y avoit faite, rompirent la chaîne qui fermoit le port, brûlerent les quinze vaisseaux de Chateau-Renaud, à la plupart desquels lui-même avoit fait mettre le feu, et tous ceux que les Espagnols y avoient ramenés des Indes dont quelques uns en petit nombre furent coulés à fond. Il n'y avoit point de troupes ni de moyens d'empêcher ce désastre. Il étoit bien demeuré encore pour huit millions de marchandises sur ces vaisseaux. Ce malheur arriva le 23 Octobre, et répandit une grande consternation. Chateau-Renaud ramassa de matelots de la flotte, de milices et de soldats du pays à St. Jacques de Compostelle, tout ce qu'il put pour se jeter dans les défilés entre Vigo et Lugo, d'où on transporta tout à Madrid avec une infinité de bœufs et de mulets.

## VIII.

Le Portugal se déclare contre la France et l'Espagne.

JE Portugal nous avoit manqué, ou plutôt nous avons manqué au Portugal avec qui on ne put exécuter ce que nous lui avions promis de forces navales pour le mettre à convert de celles des Anglois. Le duc de Cadaval, le plus grand seigneur et le plus accrédité du conseil de Portugal, l'avoit fait conclure. L'exécution en étoit d'autant plus essentielle qu'il étoit clair que les Portugais ne pouvoient pas se defendre par leurs propres forces, d'ouvrir leurs ports aux flottes ennemies. Il ne l'étoit pas moins que l'Espagne ne pouvoit être attaquée que par le Portugal, et que l'Archiduc ne pouvoit mettre pied à terre ailleurs pour y porter la guerre. Rien n'étoit donc plus principal que de garder

contre lui cette avenue, de conserver le continent de l'Espagne en paix, en gardant bien ses ports et ses côtes, et de s'épargner une guerre ruineuse et dangereuse en ce pays-là, tandis qu'on en avoit par-tout ailleurs à soutenir. Les alliés avoient le plus puissant intérêt à s'ouvrir une diversion aussi dangereuse, qui de plus donneroit par mer une contrainte et une falousie continuelle, des qu'ils pourroient faire hiverner leurs flottes dans le port de Lisbonne, et avoir la liberté dans tous les autres du Portugal. Aussine perdirentils pas le temps à prévenir l'obstacle que nous pouvions y mettre: et par la lenteur ou l'impuissance d'accomplar notre traité, ils forcerent le Roi de Portugal à en signer un avec eux qui pensa plus d'une fois coûter dans la suite la couronne à Philippe V.

## IX.

La Savoie se déclare aussi contre la France et l'Espagne.

RESQU'EN même-temps on fut instruit de l'infidélité du duc de Savoie. Phélippeaux, ambassadeur de France, près de lui, qui avoit le nez fin, en avoit long-temps averti sans qu'on voulût y croire. Les traités, la double alliance, les anciens mécontentements sur le Montferrat, la ferme opinion de Vaudémont qui se gardoit bien de mander ce qu'il en pensoit, la duperie et la confiance si ordinaire de Vendôme, tout cela rassuroit. Mde de Maintenon ne pouvoit croire coupable le pere de la duchesse de Bourgogne. Chamillart séduit par les deux généraux, étoit entraîné par elle, et le Roi par eux. A la fin leurs yeux s'ouvrirent. Il fut question de prendre des mesures contre les perfides intentions d'un allié: on fut quelque temps à les

résoudre, puis à les arranger; et elles le furent avec tant de secret et de justesse qu'en un même instant toutes les troupes auxiliaires de Savoie furent arrêtées et désarmées. Il devoit y avoir 5000 hommes; mais peu à peu il en avoit fait déserter la moitié. Le duc de Savoie fit prendre en même-temps à Chambery 2500 fusils qu'on envoyoit à l'armée en Italie, et arrêter tous les courriers de France et tous les François qui se trouverent par-tout dans ses Etats.

Vaudémont qui voyoit de loin l'oragé se former, avoit cherché les moyens d'en éviter les éclats en allant aux eaux. La bombe crevée, il dépêcha un courrier au Roi pour lui mander qu'à cette nouvelle il quittoit tout, et alloit à Pavie trouver Vendôme, et retourner de là à son armée qui étoit sur la Sechia. On fut encore la dupe de ce double artifice qui lui réussit au mieux, malgré toutes les assurances qu'il n'avoit cessé de donner de la fidélité du duc de Savoie. Bientôt il en renvoya un autre pour témoigner son zele, et manda que le Prince faisoit des démarches comme pour la

pu regne de Louis XIV. LIV. VII. 43 guerre. On le savois bien sans lúi. Le 28 Vendôme défit 200 chevaux que Staremberg envoyoit à M<sup>r</sup> de Savoie, où nous n'eumes que 20 hommes de tués.

Sur l'avis que Phélippeaux et l'ambassadeur d'Espagne à Turin, étoient resserrés, Dulibois eut ordre de se rendre chez l'ambassadeur de Savoie, Phélippeaux n'en fut pas quitte à si bon marché: éclairé, éloquent, grâcieux, haut, il essuya des barbaries étranges, et fut menacé du cachot et de perdre la tête. Il désola le Duc par sa fermeté, son égalité, ses mépris, ses railleries. Ce qu'il en a écrit en forme de relation, est fort piquant...

X.

# Le duc de Bourgogne prend Brisack.

Monsieur le duc de Bourgogne, après plusieurs camps, avoit passé le Rhin l'année suivante. Le maréchal de Vauban partit en cadence, le joignit peu après, et le 15 Août Brisach fut investi. Marchin avoit paru le matin du même jour par-devant Fribourg. Le gouverneur: se comptant investi, brûla şes faubourgs, et celui de Brisach lui envoya quatre cents hommes de sa garnison, et soixante canoniers. Tous deux en furent les dupes, et Brisach se trouva investi le soir. Il tint Jusqu'au 6 Septembre. La garnison composée de 3500 hommes sortit avec tous les honneurs de la guerre, et fut conduite à Rheinfeld. La défense fut médiocre. M' le duc de Bourgogne s'acquit beaucoup d'honneur par son application, son assiduité aux travaux avec une valeur simple et naturelle qui n'affecte rien, et qui va par tout où il convient sans s'apercevoir du danger. La libéralité, le soin des blessés, l'affabilité, lui acquirent le cœur de toute l'armée. Il la quitta à regret sur les ordres réitérés du Roi pour retourner à la Cour où il arriva le 22 de Septembre à Fontainebleau.

### XI.

#### Bataille de Hochstett

On venoit de recevoir la nouvelle de la déclaration de l'Archiduc comme Roi d'Espagne, faite par l'Empereur qui ne fit plus de mystere de l'envoyer incessamment attaquer l'Espagne par le Portugal.

En ce même temps on reçut une autro nouvelle par un courrier d'Usson d'une bataille gagnée près d'Hochstett, sur les Impériaux, commandés par le comte de Stirum qui avoit soixante-quatre escadrons et quatorze mille

hommes d'infanterie. D'Usson commandoit un corps séparé de vingt-huit escadrons, et de seize bataillons dans des retranchements. Il eut ordre d'en sortir le 19 au soir pour être en état d'attaquer le 20 au matin les Impériaux par un côté, tandis que l'Electeur de Baviere devoit les attaquer par un autre. Le Prince devoit avertir de son arrivée par trois coups de canon, et d'Usson lui répondre de même. Mais ce dernier arrivé trop tôt, joint par Chaladet avec quelques troupes, fut aperçu dès Impériaux qui, le croyant seul, vinrent sur lui, et pousserent la brigade de Vivaut jusques dans le village d'Hochstett. Perny la soutint avec la brigade de Bourbonnois, et ils s'y défendirent avec grande valeur. Cependant d'Usson qui avoit vu les ennemis couler vers ses retranchements, s'y porta assez à temps pour les obliger à se retirer, et entendant en même-temps redoubler très-considérablement le feu du côté d'Hochstett, il se douta que c'étoit l'Electeur et le maréchal de Villars qui arrivoient, et y porta trèsdiligemment ses troupes. Il ne se trompoit pas. Il joignit la tête de leurs troupes qui,

avec ce renfort, défirent les ennemis qui se retirerent fort précipitamment. L'Electeur les poursuivit deux lieues durant; et son infanterie qui pénétra dans un bois où ils s'étoient retirés sur le chemin de Nordlingue, en fit un grand carnage. Quatre mille des leurs demeurerent sur la place; on leur en prit autant; beaucoup d'étendards et de drapeaux et de timballes; trente-trois pieces de canon, leurs bateaux et leurs pontons et tous leurs équipages. Cette victoire complete ne nous coûta guere que mille hommes.

#### XII.

# Le Roi envoie Berwick et Puységur en Espagne.

Berwick commandoit, et Puységur servoit sous lui en Espagne. Il étoit le directeur unique de l'infanterie de la cavalerie et des dragons. C'étoit un simple gentilhomme du Soissonnois, mais d'une bonne et très-ancienne noblesse, du pere duquel il y a des

excellents mémoires imprimés. Celui-ci s'étoit poussé dans le régiment du Roi jusqu'à en devenir lieutenant colonel; et le Roi qui distinguoit extrêmement ce régiment, avoit connu par là Puységur. Il avoit été l'ame de tout ce que Mr de Luxembourg avoit fait de beau en Flandre, où il étoit maréchal des logis de l'armée et dont il étoit le chef et le maître pour tous les détails de marches, et vivres et fourrages, et très-ordinairement des plans. Mr de Luxembourg se reposoit sur lui avec une confiance entiere, à laquelle Puységur répondit avec une capacité supérieure, une activité, une vigilance surprenante, et une modestie qui ne se démentit jamais dans aucun temps ni emploi, de sa vie. Elle ne l'empêcha pourtant pas par aucune considération que ce pût être de dire la vérité tout haut. Il sut bien résister au maréchal de Villeroy, et à Mr de Vendôme, malgré leur faveur, et leur faire voir qu'il avoit raison: à la fin il est devenu maréchal de France avec l'applaudissement général et malgré le ministre qui le fit, et qui après une longue résistance, n'osa se commettre

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 49

au cri public et au déshonneur qu'il eût fait au bâton, s'il ne le lui avoit donné. Il le fit chevalier de l'ordre avec la même répugnance et le même délai. A la valeur et aux talents, Puységur joignoit une grande netteté des mains, une grande équité à rendre justice, un cœur et un esprit citoyen qui le conduisit toujours uniquement, et très-souvent au mépris et danger de sa fortune, avec une fermeté dans les occasions qui la demanderent souvent, qui ne foiblit jamais, et ne le fit jamais aussi sortir de sa place.

Vingt bataillons, sept régiments de cavalerie et deux de dragons marcherent en mêmetemps en Espagne où plusieurs officiers généraux eurent ordre de se rendre.

Villadarias, commandant en Andalousie, inquiétoit en même-temps les l'ortugais dans les Algarves où il étoit entré avec 6000 hommes.

### XIII.

# Projets sur Cadix, échoués.

AR prince de Darmstadt que nous avons vu figurer si grandement sous Charles II, s'étoit embarqué sur la flotte avec l'Archiduc, lorsque ce prince passa en Portugal; et avec une partie, il projeta de surprendre Cadix qu'il savoit dépourvu de toute chose. Un armateur françois armé pour les îles de l'Amérique, moitié en guerre, moitié en marchandise, mais qui, pour son commerce, y portoit sur deux gros bâtiments beaucoup de munitions de guerre, d'armes et assez d'argent, se trouva dansoces foere, et vitoà la manœuvre, de l'escadre le dessein sur Cadix. Il força de voile; y entra en présence de l'escadre, débarqua toute sa cargaison, mit ainsi la place en état de se désendre, qui faute d'armes, de munitions et d'argent, ne pouvoit autrement se défendre, et demeura dedans.

Du REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 51.

Darmstadt n'ayant donc pu réussir dans ce dessein, après l'avoir inutilement tenté, mit pied à terre, et pilla les environs. Les communes s'assemblerent sous le capitaine général, du pays, les évêques voisins le surpasserent par le prompt secours de monde et d'argent: en un mot après un mois de course où les Anglois perdirent bien du monde, il fallut se rembarquer et encore à grande peine, et faire voile vers le Portugal.

### XIV.

# Les ennemis prennent Gibraltar.

CIBRALTAR, cette fameuse place qui commande à l'important détroit de ce nom, avoit été pourvue comme les autres; c'est-àdire, qu'il n'y avoit quoi que ce soit pour la défendre, et pour toute garnison une quarantaine de gueux. Le prince de Darmstadt bien averti, profita d'une faute si capitale. Y aller et s'en emparer ne fut que la même chose;

# 52 Memoires d'etat et militaires

et la grandeur de cette perte ne fut sentie qu'après qu'elle fut faite. Ce prince qui d'un autre côté avoit conservé beaucoup d'intelligences en Catalogne, lorsqu'il en étoit vice-Roi, avoit aussi beaucoup de créatures dans Barcelone. On y méditoit une révolte; on la soupçonna; notre flotte y mouilla: le comte de Toulouse mit pied à terre, y resta quelque; temps, et déconcerta entierement le projet par les bonnes mesures qui furent prises.

# χ̈́ V.

Bataille navale de Malaga, gagnée par le comte de Toulouse.

Mais il vouloit rencontrer la flotte de Rook et la combattre. Il en avoit la permission; il se rembarqua et l'alla chercher. Il la rencontra auprès de Malaga, et le 24 Septembre il la combattit depuis dix heures du matin jusqu'à dix heures du soir. Les flottes, pour le nombre de vaisseaux, étoient à peu-près.

égales. On n'avoit vu de long-temps à la mer de combat plus furieux, ni plus opiniâtre. Ils eurent toujours le vent sur notre flotte. La nuit favorisa leur retraite. Villette, lieutenant général, qui avoit l'avant-garde, défit celle des ennemis. Tout l'avantage fut du côté du comte de Toulouse, dont le vaisseau se battit long temps contre celui de Rook, et le démâta.

Il put se flatter d'avoir remporté la victoire, et profita du changement du vent pour pour-suivre Rook tout le 25, qui se retiroit vers les côtes de Barbarie. Ils perdirent six mille hommes, le vice-amiral hollandois sauté, quelques-uns coulés bas, et plusieurs démâtés. Notre flotte ne perdit ni bâtiments, ni mâts, mais la victoire coûta cher en gens distingués par leurs grades et plus encore par leur mérite, outre quinze cents soldats ou matelots tués ou blessés: plusieurs des pages du comte de Toulouse furent tués ou blessés autour de lui. On ne sauroit voir une valeur plustranquille que celle qu'il fit paroître pendant toute l'action, ni plus de vivacité à tout voir,

54 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES et de jugement à commander à propos. Il avoit su gagner les cœurs par ses manieres douces et affables, par sa justice et sa libéralité, il en emporta ici toute l'estime.

Le vingteinq au soir à force de vent et de manœuvres, on rejoignit Rook de fort près. Le comte de Toulouse vouloit l'attaquer de nouveau le lendemain; le maréchal de Cœuvres. sans lequel il avoit défense de rien faire, voulut assembler le conseil. Relingue qui se mouroit, et qui aimoit le comte, lui manda en deux mots de sa main, qu'il battroit les ennemis, et qu'il le conjuroit de les attaquer. Le comte fit valoir cette lettre écrite par un homme d'une capacité si reconnue, et le prix d'une seconde victoire qui étoit Gibraltar. Il captiva les suffrages; il y mit de la douceur, les raisons les plus fortes; il y ajouta ce qu'il osa d'autorité; tous s'y portoient, lorsque d'O, le mentor de la flotte, et contre l'avis duquel le Roi avoit très-précisément défendu au comte de faire aucune chose, s'y opposa avec un air dédaigneux, et une froide, muette et suffisante opiniâtreté. L'oracle prononcé,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 55

chacun retourna à son bord, et le comte dans sa chambre outré de la plus vive douleur. Il acquit un grand honneur en tout genre dans cette campagne; et son plat gouverneur y en perdit peu, parce qu'il n'en avoit guere à perdre.

#### X V I.

# Verue prise à discrétion.

VENDOME, devant Verue depuis le 14 Octobre, amusoit le Roi par de fréquents courriers et par force promesses qui ne s'effectuoient point. L'infanterie y périssoit de fatigue et de misere, dans la fange jusqu'au col, et les officiers sans équipages, et par conséquent sans aucun soulagement contre la rigueur de la saison et du terrain. La garde étoit infinie contre une place qui n'étoit investie qu'à demi. L'inquiétude prévalut enfin à cette confiance sans bornes en Mr de Vendôme. Le Roi voulut que Laparat, le pre-

mier ingénieur d'alors, et lieutenant général, y allât, quoique mal avec Mr de Vendôme, pour accélérer ce siège, y rectifier et y régler de concertavec ce général, ce qui seroit pour le mieux, et surtout en mander au Roi son avis bien en détail. Laparat en savoit trop pour commettre sa fortune, à faire un affront à un homme si puissamment accrédité et appuyé, qui ne lui auroit pardonné de sa vie, et qui lui auroit détaché Chamillart, Mr du Maine et Mde de Maintenon. L'affaire étoit trop engagée; il trouva tout bien et fut toujours d'avis commun avec Mr de Vendôme, qui content de la conduite de Laparat, et plus embarrassé que jamais, se laissa enfin persuader qu'il ne prendroit point Verue, tant que la place seroit en communication avec ce camp retranché, vidée des morts, des blessés, des malades, rafraîchie de troupes, de munitions de guerre et de bouche, à plaisir et à volonté. On étoit au dernier Février, ainsidepuis quatre mois et demi devant Verue. Le parti fut donc pris de faire enfin un effort pour rompre cette communication; il fut résolu de faire attaquer la nuit du premier

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 37 au second Mars, le fort de l'île gardé par deux bataillons de Savoie. Il fut escaladé et emporté. Tout y fut tué excepté 200 soldats et 24 officiers qu'on prit; en mêmetemps leur pont fut rompu à coups de canon, huit bateaux emportés par le courant, et la communication de Crescentino à Verue coupée. On s'établit dans le fort, et en mêmetemps deux compagnies de grenadiers qui n'avoient ordre que de reconnoître, soutenues de deux bataillons, monterent aux bréches de la grande attaque, et entrerent jusques dans la seconde enceinte où ils tuerent une cinquantaine de soldats. Ils se retirerent aussitôt et perdirent peu dans cette occasion qui fut brusque et peu attendue. Aucun de leurs fourneaux ne joua: Cette expédition faite, on commença d'espérer une bonne et prompte issue de ce siège qui n'en donnoit aucune auparavant. Il dura pourtant encore tout le mois. On n'en avoit point vu de si long à beaucoup près de ce regne, ni de si ruineux en tout. Enfin, le 5 Avril, ils battirent la chamade. Ils demanderent une capitulation

honorable; mais M' de Vendôme qui les

tenoit à la fin, les voulut prisonniers de guerre. Ils continuerent donc à se défendre jusqu'au 9, qu'eux-mêmes mirent le feu à leurs fourneaux, et renverserent toute la place excepté le donjon, après quoi ils se rendirent à discrétion. Ainsi le siège dura six mois moins cinq jours. Il ne fut plus question après que de mettre, et pour long-temps, en quartiers les troupes ruinées de ce long siége, dans le temps qu'il falloit les avoir déjà mises en campagne, à quoi on suppléa comme on le put. Cette faute fit un grand tort aux troupes et aux opérations de la campagne suivante. Trois semaines après le prince Eugene arriva en Italie avec un puissant renfort pour profiter de l'épuisement de notre principale armée, et du délabrement des troupes qui avoient fait ce long et pénible siège. Cela n'empêcha pas de se proposer le siége de Turin, même de le résoudre, et, qui pis fut de le publier, dont on ne se trouva pas bien.

#### XVII.

Belle campagne de Villars.

ILLARS fit cette année (1705) une campagne digne des plus grands généraux. Le projet des ennemis étoit de tomber sur les Evêchés et de là plus avant en France où leur bonheur pourroit les conduire. Marlborough y menoit une armée de plus de 80000 hommes. Villars se porta à Sierk où il l'attendit de pied ferme, et où il n'osa jamais l'attaquer quoique très: supérieur en nombre. Le prince Louis de Baden s'avança pour conférer avec Marlborough.Là dessus le maréchal de Villeroy envoya d'Alegre rejoindre Villars avec vingt escadrons et quinze bataillons qu'il attendoit sans inquiétude dans l'excellent poste qu'il avoit pris: aussi n'en eut-il pas besoin. L'impossibilité de réussir en l'attaquant, et de subsister devant lui dans un pays qui ne pouvoit suffisamment fournir de fourrages, obligea

Marlborough de se retirer sur Treves; ce qui fit que Villars envoya dire à d'Alegre de s'affêter où son courrier le rencontreroit, parce qu'il n'avoit plus besoin du renfort qu'il lui amenoit. Marlborough enragé de voir tous ses projets avortés par le poste que Villars avoit su prendre, lui manda par un trompette qu'il l'eût attaqué le 10 Juin, comme il se l'étoit proposé, sans que le prince Louis de Baden, au lieu d'arriver le 9 à Treve; comme il l'avoit promis, n'étoit arrivé que le 15, et encore avec ordre de ne pas combattre, dont il se plaignoit amerement. Villars délivré de tout soupçon, envoya un détachement fort nombreux mené par quatre lieutenants généraux au maréchal de Villeroy, sur qui les ennemis paroissoient se proposer de retomber par les mouvements qu'ils faisoient vers lui. Avec cette occupation qu'il leur donna, il marcha vers le reste de son armée en Alsace, où Marchin l'attendoit, et où il prit Weissembourg, et chassa les Impériaux de leurs lignes sur la Lauter, prit plusieurs petits châteaux et cinq cents prisonniers, et s'étendit dans le pays qu'ils occupoient. Ainsi, par le

poste de Sierk, il obligea les ennemis de changer tous les projets de leur campagne, et profita par sa diligence de l'éloignement de l'armée du prince Louis, pour renverser les lignes de Lauterbourg, avant qu'elle pût être revenue, qui étoit une barriere de la montagne au Rhin, qui nous resserroit dans notre Alsace; mais le poste particulier de Lauterbourg fut toujours soutenu par eux. \$\frac{1}{2}\$

# XVIIL

# Prise de Haguenau.

Les projets pour la campagne qui alloit commenter, étoient dignes des années de la prospérité du Roi et de ces temps heureux d'abondance d'hommes et d'argent, de ces ministres et de ces généraux, qui, par leur capacité, donnoient la loi à l'Europe. Le Roi voulut débuter par deux batailles, l'une en Italie, l'autre en Flandre, devancer l'assemblée de l'armée impériale sur le Rhin, et reu-

## 62 memoires d'etat et militaires

verser les lignes des ennemis; enfin faire le siège de Barcelone et celui de Turin. L'épuissement de l'Espagne, celui où la France tomboit, répondoit peu à de si vastes idées. Chamillart accablé sous le double ministere de Colbert et Louvois, ressembloit peu à ces deux grands ministres, les généraux des armées aussi peu à Mr le Prince et à Mr de Turenne, et aux éleves de ces héros qui n'étoient plus. C'étoient des généraux de goût, de fantaisie, de faveur, de cabinet à qui le Roi croyoit donner comme à ses ministres, la capacité avec la patente.

Marchin avoit fait un projet pour forcer les lignes des ennemis, avant que les Impériaux cussent assemblé leur armée sur le Rhin. Il fut approuvé. Il partit secrétement de Marly le 18 Avril; en même-temps les officiers généraux et particuliers reçurent des ordres de partir et de n'en rien dire, et le 21 Villars partit aussi secrétement de Marly. Ces deux maréchaux s'aboucherent à Pfaltzbourg, et marcherent chacun de leur côté. A leur approche les ennemis abandonnerent leurs

lignes de la Mutter qu'on vouloit attaquer, et on ne vit de leurs troupes que sept ou huit cents chevaux que le fils du comte du Bourg poussa vigoureusement, et qui prirent la fuite. Ils y perdirent une centaine d'hommes, et du Bourg fils, deux ou trois seulement. Leur gros repassa le Rhin après avoir jeté quelque monde dans Haguenau. Cette expédition si heureuse et si facile délivra le Fort-Louis dont la garnison fut relevée, et la place renouvelée de tout; et les postes d'alentour qui le bloquoient, furent pris. Le comte de Frise, gouverneur de Landau, se retira très-précipitamment de Bischviler où il laissa de grands magazins et même sa vasselle d'argens, abandonna Lauterbourg où Villars mit des troupes, et fut maître pat là de la Lauter, comme il venoit de l'être de la Mutter. Peri prit Haguenau et deux mille hommes qui étoient dedans, prisonniers de guerre, soixante pieces de canon, cinq cents milliers de poudre, et grande quantité de farine et d'avoine. Tous ces dépôts étoient destinés à faire le siège de Pfalzbourg Villers s'étendit tout à son aise,

64 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES
et n'oublia pas les contributions jusques dans
la plaine de Mayence.

Le Roi d'Espagne étoit parti à la fin de Février, dans le dessein de réduire le Royaume de Valence; mais sur les ordres du Roi, pour ne pas différer le siège de Barcelone, il changea sa marche, arriva devant Barcelone où il trouva Légal, arrivé de la veille avec toutes les troupes françoises, et tous nos bâtiments qui débarquoient tout ce qu'il falloit pour le siége; d'autres bâtiments porterent toute la garnison de Girone dans Barcelone avec toutes sortes de rafraîchissements, où plus de dix mille hommes animés de la présence de l'Archiduc, prirent les armes, et se joignirent à la garnison. La tranchée fut ouverte la nuit du 5 au 6; mais le canon ne tira que le 12. encore fort foiblement. Laparat y fut tué le 15 Avril, en allant reconnoître des ouvrages qu'il vouloit faire attaquer. On prétendit qu'on fit une grande faute d'avoir attaqué par le Mont Joui, que cette fortification séparée de celle de la ville, seroit tombée aveç elle, au lieu que sa prise n'influgit pas sur celle

celle de la place. Quoi qu'il en soit, ce Mont-Joui dura le double de ce qu'on auroit cru, consomma beaucoup de nos munitions, et coûta bien des honnêtes gens. Les troupes qui faisoient ce siège, étoient peu nombreuses. Leurs fatigues étoient continuelles; il n'y avoit aucune sureté pour les assiègeans qui y étoient continuellement troublés par les combats des Miquelets; îls n'avoient nul rafraîchissement de France, ni d'Espagne. Les sorties étoient très-fortes; les habitants y secondoient la garnison; les moines étoient armés, et combattoient comme contre des turcs et des hérétiques. Pendant ces sorties, le camp étoit attaqué par dehors, et c'étoit tout ce que les assiégés pouvoient faire que de soutenir ces doubles attaques à la fois par la vigueur des assiégés, et le nombre et l'impétuosité et l'importunité des Miquelets. La garnison du Mont-Joui abandonna ce fort le 25 Avril, et entra en plein jour dans Barcelone sans presque auçune perte. Cifuentes qui avoit quantité de barques à la côte, en faisoit toujours entrer quelques-unes dans la place, aux dépens de quelqu'autres qu'il Mem. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

perdoit; et les avances de l'armée du Roi d'Espagne furent bientôt si resserrées par les Miquelets, qu'on ne vécut plus au siége que par la mer. Le comte de Toulouse et le maréchal de Cœuvres y commandoient une flotte médiocre qui mouilla devant Barcelone jusqu'au 8 Mai, que l'amiral ayant reçu des avis par ses frégates qu'il avoit envoyées aux nouvelles, qu'une flotte de vingtsix vaisseaux au moins venoit au secours de la place, il leva les ancres et rentra à Toulon le 11 Mai. Le départ de cette flotte et l'arrivée de celle des ennemis à Barcelone y changea fort la face des choses. Les assiégés reprirent une nouvelle vigueur; les assiégeants y rencontrerent de nouveaux obstacles. Enfin Tessé voyant l'impossibilité de continuer le siège, et toute la difficulté de la retraite, persuada le Roi d'Espagne de la nécessité de le lever, quelque résistance qu'il eût apportée jusqu'alors. Il fallut délibérer ensuite sur la maniere de l'exécuter, et du lieu où l'armée se tourneroit. Il n'y avoit nul moyen de se retirer par la Catalogne pleine de révoltés qui tenoient la campagne, soutenus de tous ceux

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV VII. 67

du royaume de Valence qui tenoient les places, et à travers cette cruelle multitude de Miquelets qui les assiégeoient. Il fut donc résolu qu'on prendroit le chemin de la frontiere de France, et que là on délibéreroit de nouveau quand on seroit en sureté vers le Roussillon, de ce qu'on deviendroit.

On leva donc le siège dès la nuit du 10 au 11 Mai, après quatorze jours de tranchée ouverte: on abandonna cent pieces d'artillerie, cent cinquante milliers de poudre, trente mille sacs de farine, quinze mille de grains, vingt mille grenades, et un grand nombre de bombes, de boulets et d'outils. L'armée fut huit jours durant harcelée par les Miquelets, de montagne en montagne. Le duc de Noailles dont l'équipage avoit été constamment respecté par eux pendant le siège et dans cette retraite, parce qu'ils aimoient son pere pour les avoir bien traités et avoir sauvé la vie à un de leurs chefs, s'avisa de les appeler pour leur parler à son nom. Les principaux descendirent des montagnes, et vinrent à lui. Il en obtint qu'ils

n'inquiéteroient plus l'armée, qu'ils ne tireroient plus sur les troupes, à condition qu'on n'en brûleroit point. Cela fut exécuté fidellement de part et d'autre, et dès ce moment l'armée acheva sa marche tranquillement qui fut encore de trois jours, où elle auroit beaucoup souffert de ces cruelles guêpes. L'armée n'en pouvoit plus: elle perdit presque tous ses traîneurs et ses maraudeurs dans cette retraite, en sorte qu'avec le siége, il en coûta bien quatre mille hommes. Sa volonté néanmoins fut toujours si grande, que malgré tant d'obstacles, elle auroit pris Barcelone sans ceux de notre artillerie et de nos ingénieurs. Arrivés à la tour du Mont-Gris, il fut question de ce que deviendroit le Roi d'Espagne: quelques-uns vouloient qu'il attendît en France le dénouement d'une si fâcheuse affaire; et d'autres, que se trouvant dans cette nécessité, il poussât jusqu'à Versailles. On ouvrit d'un autre côté un avis tout contraire, et qui fut le salut du Roi d'Espagne: ce fut que cette retraite en France ou ce voyage à la Cour perdroit un temps précieux, et seroit sinistrement interprété; que les

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VII. 69 ennemis des deux couronnes le prendroient pour une abdication, et ce qui en Espagne restoit affectionné, pour un manque de courage et pour un abandon d'eux et de soimême; que quelque peu de suite, de moyens et de ressources qu'il restât au Roi d'Espagne, il devoit passer par les montagnes du pays de Foix, droit à Fontarabie, de là joindre, à tout risque, la Reine et son parti; se présenter à ses peuples, tenter cette voie unique pour réchauffer leur courage, leur fidélité, et leur zele; faire des troupes de tout, pénétrer en Espagne et jusques dans Madrid, sans quoi il n'y avoit plus d'espérance par les efforts que les ennemis alloient faire pour s'établir par toute l'Espagne, et dans la capitale même.

La résolution en fut heureusement prise.'
L'armée s'arrêta en Roussillon; et tandis que le Roi d'Espagne s'en alla à Toulouse, et par le pays de Foix, gagner Pau puis Fontarabie avec deux régiments de dragons pour son escorte, quelques grands d'Espagne avec lui, et le duc de Noailles, qui voulut l'accompagner

#### 70 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

jusqu'à Fontarabie, le marquis de Brancas fut dépêché au Roi pour lui rendre compte de tout, recevoir ses ordres, et les porter à Pau au Roi d'Espagne. Le Roi approuva le parti qui avoit été pris, et donna au Roi d'Espagne les trente bataillons et les vingt escadrons qu'il avoit ramenés du siège en Roussillon.

### XIX.

Campagne du Roi d'Espagne, et siège de Barcelone.

Le Roi d'Espagne partit de Pau en poste à cheval, et s'en alla à Pampelune et non à Fontarabie, suivi du connétable de Castille, son majordome-major, du duc de Medina Sidonia, âgé lors de plus de soixante ans, son grandécuyer, du duc d'Ossonne, capitaine des gardes, et de peu de valets, et y arriva le premier Juin aux acclamations du peuple. Il en partit le 2 vers Madrid. Berwick étoit

cependant dans une étrange prise à la tête d'une poignée de troupes mal en ordre, vis-àvis l'armée portugaise, devant laquelle il ne pouvoit se présenter, et qui le faisoit reculer partout. Il se tenoit néanmoins toujours à portée
d'elle, faisant mine de lui disputer les gorges
et les rivieres, et ralentissant ses mouvements
et ses progrès autant que la capacité pouvoit
suppléer aux forces. Tout son art et ses chicanes ne purent empêcher les Portugais de
tourner sur Madrid, et de s'en approcher. La
Reine en sortit avec ses enfants et sa suite, le
18 Juin pour aller à Burgos, sur le chemin

tion dans Madrid, dont incontinent après les Portugais se rendirent maîtres. Ils n'y trouverent aucun grand, ni aucun membre des conseils. Le Roi d'Espagne et Berwick tournerent vers Burgos où les vingt escadrons et les trente bataillons françois du siège de Bar-

de Pampelune. Le Roi en partit le 21, pour s'aller mettre à la tête de la petite armée de Berwick. Amelot le suivit, et les conseils suivirent la Reine; quantité de grands s'en allerent sur leurs terres; le cardinal Portocarero à Tolede, laissant la plus grande consterna-

### 72 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

celone les devoient joindre. Quelques grands le joignirent, d'autres allerent trouver la Reine à Burgos. Plus de six semaines se passerent dans ces extrémités, pendant lesquels la Reine confia toutes les pierreries du Roi sen mari, et les siennes à Vasez, qui les apporta et les remit au Roi. Enfin les troupes françoises arriverent en Espagne, et joignirent le Roi et Berwick tout à la fin de Juillet. L'Archiduc cependantse tenoit à Sarragosse, et laissoit faire ses armées. Les évêques d'Espagne s'étoient signalés entre tous à lever des troupes à leurs dépens, et à donner au Roi des sommes très considérables.

L'évêque de Murcie fit plus qu'aucun; il avoit été simple curé de village avec tant de réputation, de vertu, que le Roi d'Espagne l'avoit élevé à cet épiscopat, d'où il donna l'exemple à tous les autres. Le cardinal Portocarero, quoique si justement mécontent, donna beaucoup, et continua toujours de signaler son attachement: celui des prélats fut très important au Roi. Ils s'appliquerent à envoyer des prédicateurs choisis dans tous les

lieux de leur diocese, à affermir les peuples dans leur fidélité et leurs aides, qui aussi en donnerent les plus grandes marques et les plus utiles. Berwick renforcé de vingt escadrons et de trente bataillons françois, changea toute la face de cette guerre. Il se présenta à l'armée ennemie avec le Roi d'Espagne: il chercha par-tout à la combattre à son tour ! elle se tint sur la défensive, et recula par tout. Par-tout elle fut poussée, et perdit tout ce qu'elle avoit pris ou occupé. Les peuples armés par toute la Castille, reprirent vigueur, et sans troupes avec eux, firent rebrousser l'Archiduc qui venoit joindre son armée; ils reprirent Ségovie où les Portugais avoient laissé cinq cents hommes en garnison, qui sortirent du château à condition de se retirer en Portugal par le chemin qui leur fut prescrit, et de ne servir de six mois contre le Roi d'Espagne. Ce prince alors au large, envoya Mejorada avec cinq cents chevaux à Madrid dont les Portugais s'étoient éloignés. Il y fut reçu avec les plus grandes acclamations, et peu à peu les ennemis se trouverent chassés de toute la Castille. Le Roi d'Espagne rentra

### 74 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

dans Madrid à la fin de Septembre, et la Reine immédiatement après avec les plus grandes marques de joie. Pendant ce temps-là Berwick poursuivoit toujours l'armée de l'Archiduc qui se retiroit d'un lieu à un autre. Mde des Urstns retournée avec la Reine à Madrid, profita de l'occasion de soulager le palais de trois cents femmes qui avoient ou refusé de la suivre, ou dont les parents avoient montré leur attachement pour l'Archiduc.

Tel fut l'étrange succès du siège de Barcelone, la rapidité avec laquelle il pensa renverser Philippe V de son trône, qui, avec la même célérité, y fut reporté par son courage, l'affection de la Castille, la sagesse et la capacité de Berwick, et les secours si prompts du Roi son grand-pere,

# XX.

### Bataille de Ramillies.

LE Roi avoit bien recommandé au maréchal de Villeroy de ne rien oublier pour ouvrir la campagne par une bataille. Il commençoit à sentir le poids de la guerre; il avoit dès-lors envie de la terminer; mais il vouloit donner la paix et non la recevoir. Il espéroit tout de ses généraux et de ses troupes. Les succès d'Italie et du Rhin sembloient lui répondre de ceux de ses autres entreprises. Il aimoit assez Villeroy pour vouloir qu'il cueillît des lauriers. Il partit à la mi-Avril pour retourner en Flandre; et depuis son départ jusqu'à l'assemblée de son armée, le Roi le pressa sans cesse d'exécuter ce qu'il lui avoit si expressément ordonné. Le génie court et superbe de Villeroy se piqua de ces ordres réitérés. Il se figura que le Roi doutoit de son courage, puisqu'il jugeoit nécessaire de l'aiguillonner si fort. Il résolut de tout hasarder pour le satisfaire; et lui faire voir qu'il ne méritoit pas de si durs soupçons. Le Roi vouloit une bataille en Flandre; mais il vouloit se mettre en état de la gagner. Dès que les lignes du Rhin furent prises, et le Fort-Louis dégagé, le Roi envoya ordre à Marchin de prendre dix huit bataillons et vingt escadrons de son armée, laissant le reste à Villars, et de venir sur la Moselle où il trouveroit vingt autres escadrons, et marcher avec le tout en Flandre, joindre le maréchal de Villeroy, et à celui ci de ne rien entreprendre sans cette jonction faite.

Villeroy, malgré ces ordres d'attendre Marchin, voulut pousser sa pointe: Marlborough avoit poussé la sienne de bonne heure; toutes ses troupes ne l'avoient pas joint. Villeroy en avoit plus que lui. Cette raison lui donna de la confiance: il ne douta pas du succès; il n'en voulut partager les honneurs avec personne, non-seulement avec Marchin et lès troupes qu'il lui amenoit, mais avec l'électeur même qui pourtant commandoit

l'armée, et que le maréchal avoit laissé à Bruxelles sans lui faire part de son dessein. Il s'avança donc le 21 Mai vers l'endroit où, l'année précédente, Roquelaure avoit laissé percer nos lignes. Sur l'avis de la marche et de l'approche de Marlborough, il fit un mouvement pour l'attendre; puis le 24 au matin, jour de la Bentecôte, un second pour se poster dans un terrain où feu M de Luxembourg n'avoit jamais voulu s'exposer à combattre. Lui même en avoit été témoin; mais son sort et celui de la France étoit qu'il l'oubliât.

Villeroy mit donc la maison du Roi et deux brigades de cavalerie de suite entre les villages de Taviers et de Ramillies. Taviers couvroit le flanc de la maison du Roi. Dans le village il mit le comte de la Mothe avec six bataillons de l'Electeur, et trois régiments de dragons. Il établit dans celui de Ramillies vingt-quatre pieces de canon soutenues de vingt bataillons, qui le furent ensuite d'un plus grand nombre d'infanterie. Il en prit le surplus pour occuper le terrain qui s'étendoit vers le village de Neuféglise. Il laissa la

# 78 . MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

droite de sa seconde ligne dans son ordre naturel, et porta son aile gauche devant un marais difficile, qui s'étendoit au delà de cette aile qui se trouvoit à peu-près en ligne avec la droite. Comme il achevoit ces dispositions, l'Electeur, à peine averti, arriva au galop de Bruxelles. Il avoit lieu de se plaindre, et peut-être de blâmer ce qui se faisoit; mais il n'étoit pas temps; il n'y avoit que celui d'achever ce qui étoit commencé, à quoi il se prêta sans humeur et de bonne grâce.

Il étoit deux heures après midi quand l'armée ennemie arrivée en belordre en présence, commença d'essuyer le canon de Ramillies. Il obligea leurs troupes à faire halte pour attendre la leur, qui fort promptement après, se trouva en batterie. La canonade dura bien une heure. Ils marcherent ensuite à Taviers avec du canon; ils y trouverent moins de résistance qu'à leur droite, et s'en rendirent maîtres. Dès ce moment ils firent marcher leur cavalerie; ils s'étoient aperçus fort à temps que le marais qui couvroit notre gauche, empêcheroit les deux ailes des deux

armées de se pouvoir joindre. Ils avoient fait couler toute la leur derriere leur centre, en avoient formé plusieurs lignes, les unes sur les autres, mais sans confusion. Derriere leur gauche ils eurent aussi toute la cavalerie de leur armée vis-à-vis notre droite, et en état de s'en servir, tandis que la moitié de la nôtre demeura inutile dans un poste où elle ne pouvoit agir. Elle avoit vu toute celle des ennemis disparoître de devant elle entierement. Ce mouvement qui devoit lui servir d'exemple, ne l'ébranla pas. Gassion qui la commandoit comme l'ancien lieutenant général de la gauche, s'en tourmenta fort, mais sans succès. Il lui étoit ordonné de ne bouger de là sans ordre. Il eut beau envoyer des aides de camp, nul ordre ne lui parvint.

Guiscard, l'ancien lieutenant général de la droite, la fit ébranler au mouvement des ennemis. La maison du Roi, à la premiere ligne de la cavalerie de cette aile, fit une charge vigoureuse. Les escadrons rouges de ladite maison du Roi percerent les lignes de cavalerie qui s'euvrirent, tandis que leur

droite emporta la premiere ligne. Les rouges gagnerent plus de cinq cents pas de terrain. Ils chargerent encore tout de suite avec succès des escadrons qui les vouloient prendre en flanc. Ils se rallierent après en faisant un demitour à droite, et en chargerent encore six autres. Ils trouverent ensuite une quatrieme ligne devant eux, et furent en même-temps pris par derriere. Nos troupes pénétrerent jusqu'au centre de nos ennemis; mais leur grand nombre les rechassa bien vîte; et dans le désordre ils emporterent le village de Ramillies, et eurent tout le canon que nous y avions mis. Le duc de Guiche à la tête du régiment des gardes, s'y défendit quatre heures, et y fit des prodiges. La seconde ligne de cavalerie de la droite, presque toute Bavaroise ou Wallone, avoit refusé tout net à Villeroy et à Sousternon, lieutenants généraux, de soutenir la premiere, et demeura sans rien faire. Toute notre gauche resta inutile le nez dans ce marais, et personne vis-à-vis d'elle sans branler de ce poste. Notre droite tout-à-fait rompue, le centre enfoncé, et l'infanterie qui avoit presque toute combattu, rebutée. rebutée. L'Electeur se porta par-tout avec une grande valeur. Le maréchal de Villeroy couroit éperdu, et ne savoit remédier à tout ce qui arrivoit de sinistre. Il montra de la valeur, mais ce fut tout: on n'en doutoit pas, ni qu'il fût en lui d'y mettre autre chose. Il ne fut donc plus question que de se retirer. La retraite commença dans un grand ordre, mais la nuit bientôt mit la confusion. Le défilé fut si engorgé de gros bagages que tout y fut pris. Enfin l'armée arriva à Louvain; mais on ne se crut en sureté qu'après avoir passé le canal de Wilworde, sans néanmoins que les ennemis eussent suivi de trop près. Bruxelles, dont Bagnolz et Bergheick étoient sortis à temps avec le trésor et les blesses qu'on avoit pu transporter, fut le premier fruit de la victoire. Anvers, Malines, Louvain, ne tarderent pas à prêter, comme Bruxelles serment à l'Archiduc. Ce ne fut que le commencement du retour des Pays-Bas espagnols, à la maison d'Autriche. Une action qui eut de si grandes et si rapides suites, ne coûta pas 4000 hommes, mais une grande dispersion qui revint presque toute et en fort peu de temps rejoindre Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

# 32 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

chacun son corps. Jamais donc de bataille avec une si légere perte; jamais aucune dont les suites rapides aient été plus prodigieuses. A l'exception de Namur, Mons. et fort peu d'autres places, tous les Pays-Bas espagnols furent perdus, et une partie des nôtres même. Jamais rapidité ne fut comparable à celle-là. Les ennemis en furent aussi étonnés que nous. La douleur s'en augmenta chaque jour par le retour de tout ce qui rejoignoit es qu'on croyoit perdu.

# LIVRE HUITIEME.

# S O M M A I R E.

Affaires des jansenistes et de Port-Royal.

1. IN TRIGUES de Mde. de Maintenon pour s'emparer de la direction des affaires eccléciastiques. II. Motifs pour nommer Noailles archevêque de Paris. III. Elévation des prêtres de St. Sulpice, par Godet. IV. Premiere persécution suscitée aux jansénistes. V. Le clergé peuplé de cuistres, par Godet, évêque de Chartres, par Tellier, par Maintenon, par les jésuites et par St. Sulpice. VI. Histoire du jansénisme; politique et mouvements des jésuites. VII. Intrigues cachées pour fomenter les troubles: le sulpicien Chalmet en est le boute-feu subalterne et caché, et deux évêques en sont l'instrument. VIII. Sentiments du duc de St. Simon sur le jansénisme et le molinisme. IX. Desertuction militaire de Port-Royal. X. Ce que c'est que

la paix de Clément IX. XI. Les religieuses de Port-Royal tourmentées de diverses manieres, l'abbaye est rasée, et on en laboure le sol. XII. Le Roi de France, à cause de sa conscience non perverse mais erronée, fait plus de cas d'un athée que d'un janséniste. XIII. Le fanatisme contre les jansénistes est poussé au point que la France poursuit le Pape pour extorquer des bulles: anecdote à ce sujet relativement à la constitution unigenitus.

Intrigues de Mde. de Maintenon pour s'emparer de la direction des affairrs ecclésiastiques.

n voit dans cet ouvrage comment, d'un eôté, Mde de Maintenon se servit de la princesse des Ursins pour se mêler des affaires d'Espagne, et les ôter de la main de Torcy autant qu'elle le put. On voit encore comment elle s'y prit pour faire venir ce ministre travailler chez elle comme les autres, et jusqu'à quel point Mde des Ursins en sut profiter. Les affaires ecclésiastiques furent aussi de son goût: elle leur donna de légeres atteintes à l'occasion du jansénisme et de la révocation de l'édit de Nantes, mais d'une maniere passagere; et on n'a fait qu'effleurer ce grand objet, qui fut la cause de sa préférence pour le duc de Noailles, en parlant du mariage de sa niece.

Il faut maintenant expliquer mieux comment elle réussit enfin à entrer dans les matieres ecclésiastiques, et à prendre la part principale dans cette partie de l'administration. Elle vit long-temps avec amertume le pere de la Chaise en possession de tout ce ministere, et non-seulement avec'une entiere indépendance d'elle, mais sans aucuns devoirs de sa part envers elle : elle souffroit d'être dans une entiere ignorance sur cet objet; et l'éloignement marqué du Roi pour Mr de Harlay, archevêque de Paris, après une faveur si entiere et si longue, avoit satisfait sa vengeance. On en a vu la cause, mais non ses désirs. Le confesseur du Roi n'en étois devenu que plus maître des bénéfices et de tout ce qui regardoit les affaires dont l'archevêque avoit été tout-à-fait écarté; c'est ce qui donna si peu de goût à Mde de Maintenon pour le mariage de sa niece avec le duc de la Rochefoucault que le Roi vouloit faire. et qui en valut la préférence aux Noailles. Je n'assurerois pas que ce fût dans cette vue éloignée qu'elle leur aida à faire nommer le frere du maréchal duc de Noailles, à l'archevéché de Paris, à la mort de Harlay en 1695, chose d'autant plus difficile que les jésuites me l'aimoient pas, que le Roi ne le connoissoit point, parce qu'il ne venoit jamais à Paris, et encore pour des moments, et qu'il fallut l'y porter, sans aucune participation du P. de la Chaise. On ne put même l'y bombarder à l'insçu du confesseur, parce qu'il fallut forcer ce prélat, qui non-seulement fit toute la résistance possible, mais qui affecta de se rendre suspect du côté de la doctrine, relativement aux affaires du temps. Il avoit d'abord été nommé à l'évéché de Cahors: il le fut quelques mois après à celui de Châlens.

### II.

Motifs pour nommer Noailles archevêque de Paris.

L'a proximité ni la dignité de ce siège dont l'évêque est comte et pair de France, ne purent le résoudre à quitter l'épouse à laquelle il avoit été destiné par son sacre, quoiqu'il ne pût encore l'avoir connue. Il fallut un

commandement exprès du Pape pour l'y forcer. Il brilla à Châlons par les mœurs d'un ange, par une sollicitude vraiment pastorale, douce, appliquée, instructive, pleine des plus grands exemples, et une négligence totale de ce qui n'étoit point de son ministere. Le crédit de sa famille armé d'une si grande réputation, l'emporta sur les voies ordinaires. Il réussit à Paris comme à Châlons. sans être ébloui d'un si grand théâtre. Il plut extrêmement au Roi et à Mde de Maintenon; et pour achever ce qui le regarde ici personnellement, il ne parut ni neuf, ni embarrassé aux affaires, et il fit admirer ses lumieres, son savoir, et ce qui est fort rare en mêmetemps, sa modestie et une magnificence convenable aux assemblées du clergé qu'il présida au gré de la Cour et du clergé: enfin il fut cardinal en 1700, avec la même répugnance qu'il avoit eue à changer de siégé.

Tant de vertus reçurent à la fin la récompense que le monde leur donne: beaucoup de croix et de tribulations, qu'il porta avec courage et pour le bien de l'église, avec trop

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 80 de douceur, d'équanimité, de crainte de sà retrouver soi-même, de ménagement et de charité pour ceux qui en surent étrangement profiter, et qui ont achevé de l'épurer et de le sanctifier sans avoir pu ébranler son ame, ni la pureté de ses intentions et de sa doctrine; car dans ses dernieres années la tête n'y étoit plus; elle avoit succombé sous le poids des années, des travaux, de la persécution. J'en ai été le témoin oculaire; et si Dieu m'en accorde le temps, je ne le laisserai pas ignorer à la fin de ces mémoires que je prolongerai tant que je pourrai, et que je donnerai en dépôt à des gens honnêtes, chargés de leur publication.

On ne s'arrêtera pas beaucoup relativement à Godet, évêque de Chartres, ni à Bissy, depuis cardinal: on se contentera de faire ressouvenir ici qué la Chétardie et Bissy n'étoient pas alors à portée du Roi, et que Godet qui n'avoit point d'occasion ordinaire d'approcher de Sa Majesté, ne pouvoit que s'y présenter de front et à découvert, bien rarement, sur des choses préparées par Mde de

# GO MEMOIRES D'ETAT ET MILÎTAIRES

Maintenon; mais il ne pouvoit revenir soud vent, ni être à portée de ces puissans moyens d'insinuation qui opérent tout avec de la suite par des conversations fréquentes sans objets apparents. Le P. de la Chaise les avois tous, et se gardoit fort d'être prévenu par l'évêque de Chartres qui lui donnoit pourtant des sollicitudes, et dont chaque trait le réprésilloit et le rendoit plus attentif.

Un archevêque de Paris avec la grâce du choix, récemment nommé, porté par sa réputation, par une famille si bien établie, et par tout l'art de Mde de Maintenon, qui , d'abord comme sa créature, l'avoit pris en grande amitié, étoit un instrument bien plus aisé, ayant un jour d'audience du Roi par semaine, et toujours avec matiere à la fournir et à la redoubler quand il en avoit envie.

C'est ce qui forma la grande faveur de Noailles dont sa droiture et ses ménagements de conscience si fort en garde contre soi-même et si peu contre les autres, perdirent tous ces avantages dans les suites, mais dont Mde de Maintenon sut tirer tous les siens pour entres enfin dans les matieres ecclésiastiques.

Elle s'y initia par l'affaire de M<sup>r</sup> de Cambray qui lia si étroitement l'archevêque de Paris avec elle et avec M<sup>r</sup> de Chartres; et par ce moyen elle saisit auprès du Roi la clef de la seule espece d'affaires et de grâces où Jusqu'alors elle n'avoit pu pénétrer; et c'est ce qui lui fit préférer le neveu de l'archevêque à tout autre mariage. Elle fit épouser au Roi la querelle de M<sup>r</sup> de Cambray, à Rome, jusqu'à en faire sa propre affaire à découvert, et afin par là de s'établir de plus en plus dans les affaires de religion qui entraînoient celle des bénéfices et les moyens d'avancer et de reculer qui bon lui sembloit.

# III.

Elévation des prêtres de St. Sulpice, par Godet.

Monsieur de Chartres étoit passionnément sulpicien, c'est à dire, qu'il contrefaisoit avec adresse et la piété et la modération. Il logeoit toujours à Paris à St. Sulpice dans le séminaire qu'il éleva sur celui des missions étrangeres, sur celui de St. Magloire et des PP. de l'Oratoire: enfin il se substitua en mourant, la Chétardie, curé de St. Sulpice, auprès de Mde de Maintenon qu'il dirigea, et dont il eut toute la confiance.

Il faut le dire encore, la crasse ignorance des sulpiciens, leur platitude suprême, leurs sentiments últramontains ne pouvoient braver les vastés desseins des jésuites, et ils ayoient tout ce qu'il falloit pour ruiner l'élévation, l'excellente morale, le goût de l'antiquité, le savoir juste et exact qu'on pui-

soit chez les PP. de l'Oratoire, si éloignés en tout des sentiments de la compagnie, et si conformes pour le gros avec l'université et les restes précieux de l'ort-Royal dont les jésuites étoient les persécuteurs. Ils en achevoient ainsi la ruine par des gens dévoués à Rome par une conscience stupide, qui mettoit le mérite en des pratiques basses, vaines, ridicules, et sous le poids desquelles ils abrutissoient les jeunes gens qui leur étoient confiés, et à qui ils pouvoient rien apprendre, parce que eux-mêmes ne savoientrien du tout, pas même vivre, marcher, ni dire quoi que ce soit à propos.

Aussi la vogue des prêtres de la mission dont l'institut n'étoit que pour faire des catéchismes dans les villages, et qui ne s'étoient pas rendus capables de faire mieux, et de ceux de St. Sulpice aussi grossiers, aussi ignorans et aussi ultramontains les uns que les autres, prit le grand vol, parce que la porte des bénéfices fut fermée à tout ce qui n'étoit pas élevé chez eux.

Md de Maintenon séduite par la Chétardie

# 96 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

de lui. Il ne tarda pas à sentir ses forces, et embarrasser dans ses toiles le cardinal de Noailles, comme une araignée fait une mouche, à lui susciter mille défensives, à profiter de sa vertu, de sa candeur, de sa modération, enfin à le pousser jusqu'à donner les mains à la destruction radicale de ce fameux reste de Port-Royal des champs, qui palpitoit encore, et dont la barbare dispersion de ce qui restoit de religieuses, le rasement des bâtiments à n'y pas laisser pierre sur pierre, le violement des sépulcres, la profanation de ce lieu saint réduit en guérets, excita l'indignation des honnêtes gens, et fit une breche irréparable au cardinal de Noailles.

De l'un à l'autre à force des plus profondes menées, se noua la terrible affaire de la constitution qui perdit ce cardinal, avec Mde de Maintenon plus encore qu'avec le Roi, tandis que les mêmes intrigues firent déclarer le Roi et Mde de Maintenon partie avec une violence qui fit la fortune de Bissy, et lui donna toute la confiance de Mde de Maintenon qui n'aimoit pas les jésuites ni le P. Tellier: ainsi Bissy

Bissy au comble de ses vœux après tant d'années d'intrigues, devint le premier personnage; et jusqu'à quel point n'en abusa-t-il pas? Tandis que Mde de Maintenon étoit la dupe de son hypocrisie, trompée par ses souplesses, par ses bassesses et par les éloges qu'il lui donnoit avec sa fausse simplicité et son apparence grossiere, elle se crut être cette prophétesse qui sauvoit le peuple de Dieu de l'erreur, de la révolte et de l'impiété.

Dans cette idée, excitée par Bissy, et pour se mêler de plus en plus des choses ecclésiastiques, elle anima le Roi à toutes les horreurs, à toutes les violences, à toute la tyrannie, qui furent alors exercées sur les consciences, les fortunes et les personnes même don't les cachots furent remplis. Bissy lui suggéroit tout et obtenoit tout. Ce fut alors qu'elle domina dans la direction des affaires de l'église, et il fallut que le P. Tellier, malgré toutes ses profondeurs, vînt, par Bissy, compter avec elle jusques sur la distribution des bénéfices. Cela lui pesoit cruellement; mais la persécution qu'il avoit entreprise, la perte Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

surtout du cardinal de Noailles qu'il ne prétendoit pas de dépouiller de moins que de sa pourpre, de son siége, et de la liberté, le triomphe de la moderne école jésuitique et sulpicienne sur la ruine de toutes les autres qui avoient produit Bossuet, Pascal, Nicole, Arnaud, &c. étoient pour lui des objets si intéressans et si vifs, qu'il n'y avoit chose qu'il ne leur sacrifiât.

On verra qu'il n'y eut qu'un article qu'il ne put digérer dans la suite dans l'affaire du testament du Roi; savoir, le choix de Fleury pour précepteur. Tellier lui même s'étoit fait nommer pour confesseur et sous-précepteur. Il lui étoit donc capital pour être le maître, et il le vouloit être par-tout, de faire un précepteur à son gré. Il s'opposa en face entre le Roi et Mde de Maintenon dans la chambre de celle-ci, que Fleury fût nommé; et si ses efforts ne lui réussirent pas, ce ne fut pas sans lui en avoir donné toute la peur. Fleury ne l'a pas oublié de toute sa vie, et il ne lui en falloit pas tant pour ne jamais pardonner; mais Tellier n'a pas assez vécu pour voir, ni même pour se

douter du succès inoui de ce premier degré de fortune; et s'il l'avoit prévu, ou si là où il est on étoit aussi sensible aux mêmes passions qui ont occupé nos ames pendant leur union avec les corps, il auroit su et sauroit bon gré aux jésuites de l'art infini avec lequel ils parvinrent à manier ce maître du royaume, malgré tout son éloignement d'eux, et se servir de lui sans qu'il s'en soit jamais douté pour tout ce qui leur fut utile, pour ruiner tout ce qu'ils haïssoient et craignoient, et pour y substituer tout ce qui leur fut avantageux; mais ce n'est pas le temps ni le lieu de s'étendre sur cette matiere.

La constitution unigenitus poursuivie avec tant de suite, d'artifices, d'acharnement, de violence, de tyrannie, fut le fruit amer de la nécessité pressante où les affaires indiennes et chinoises réduisirent les jésuites: elle fut une suite de l'ambition démesurée du favori Bissy, pour sa fortune, et de Rohan, pour augmenter la sienne, quand Tallard, pour ses vues personnelles, l'y eut déterminé, et fut enfin l'ouvrage de tous les deux pour

### 100 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

être chefs du parti tout-puissant, sous les ordres absolus de Mde de Maintenon, dévorée de l'ambition secrete de gouverner l'église comme elle gouvernoit l'état depuis si long-temps, et flattée si cette partie principale du gouvernement n'échappoit plus à sa domination. Ce champ une fois ouvert, il n'y eut plus de bornes. Le goût changeant de Mde de Maintenon s'étoit retiré du cardinal de Noailles, à force d'artifices de Bissy, des sulpiciens et des missionnaires aiguillonnés et soufflés par les jésuites. Elle n'avoit plus besoin de lui pour s'initier dans les affaires ecclésiastiques; et le pont dont elle s'étoit si utilement servie, n'avoit plus d'usage. Engouée de la nouvauté de Bissy, l'Elisée de l'évêque de Chartres auprès d'elle, l'admiration de l'idiot la Chétardie divinisa sa conduite à ses yeux. Son alliance avec les Noailles, et son ancienne amitié avec le cardinal qui se tournerent en fureur contre lui, l'enfla comme d'un sacrifice fait à la vérité et à la soumission à l'église; et la conduite barbare qu'on avoit tenue avec les huguenots depuis la révocation de l'édit de Nantes, devint en gros le

modele de celle qu'on tint, souvent toute la même, à l'égard de tout ce qui ne put goûter la constitution.

### IV.

Premiere persécution suscitée aux jansénistes.

De là les artifices sans nombre pour gagnes ou intimider les évêques, les écoles, le second ordre et le bas clergé; de là cette grêle immense et infatigable de lettres de cachet; de là cette lutte avec les parlements; de là les évocations sans nombre ni mesure, cette interdiction de tous les tribunaux, enfin ce déni total et public de toute justice et de tous moyens de pouvoir en être protégé pour quiconque ne ployoit pas sa conscience sous le joug nouveau et même encore sous la maniere dont il étoit présenté; de là cette inquisition toujours ouverte même contre les simples laïcs, et la persécution outrée, et ce grand nombre d'exilés et enfermés dans les prisons

d'état, et les cachots; de là le trouble et la subversion dans les monasteres; de là enfin cet inépuisable pot au noir pour harbouiller qui on youloit, qui ne pouvoit s'en douter, pour estropier qui on vouloit auprés du Roi des gens de la Cour ou de la ville, pour écarter ou proscrire toutes sortes de personnes, disposer de leurs places à la volonté des chefs du parti régnant, des jésuites et de St. Sulpice, qui pouvoient tout en ce genre, et qui obtenoient tout sans le plus léger examen; de là ce nombre innombrable de toutes sortes de personnes dans les mêmes épreuves que les chrétiens soutinrent sous les empereurs ariens, surtout sous Julien l'apostat, duquel on sembla adopter la politique, et imiter les violences; et s'il n'y eut point de sang pieusement répandu, je dis pieusement, parce qu'il coûta la vie d'une autre sorte à hien de ces victimes, ce ne fut pas la faute des jésuites dont l'emportement cruel surmonta cette fois la prudence, jusqu'à ne pas se cacher de dire; qu'il falloit répandre du sang.

#### V.

Le clergé peuplé de cuistres, par Godet, évêque de Chartres, par Tellier, par Maintenon, par les jésuites et par St. Sulpice.

On a vu combien le crédit de Godet, évêque de Chartres, avoit perdu l'épiscopat en France, en le remplissant de cuistres de séminaires et de leurs éleves sans science et sans naissance, dont l'obscurité et la grossiereté faisoient tout le mérite. On a vu que le Tellier acheva de l'anéantir en le vendant à découvert, non pour de l'argent, mais pour ses desseins et sous des conventions sur lesquelles son esprit emporté et violent à l'excès, sa sagacité et ses artificieuses précautions, le gardèrent de se laisser tromper, dont le secret ne put demeurer long-temps caché, et dont la découverte ne l'arrêta pas dans la posture où il étoit parvenu à se mettre. On peut com-

prendre et mieux voir encore par tout ce qui est arrivé, ce qui se pouvoit attendre de tous ces choix. Bissy dans les mêmes errements, le soutenoit de toutes ses forces naissantes, et a bien profité depuis de ses leçons.

Tels ont été les funestes ressorts qui ont perdu l'église de France, et qui l'ont enfin soumise au joug de Rome, laquelle, par différentes routes, avoit déjà écrasé toutes les autres. C'est à quoi la haine personnelle du cardinal de Fleury contre le P. Quesnel, a eu l'honneur de mettre le comble, d'inonder la France non-seulement de proscriptions, mais d'expatriations, de l'accabler de trente mille lettres de cachet, de compte fait après sa mort, dans les bureaux des secrétaires d'état, et de pourvoir surement et dignement après sa mort à la continuation de sa vengeance. Mais comme le jansénisme a été un des objets qui ont le plus occupé le Roi et \ le gouvernement, il est nécessaire d'entrer dans un plus grand détail.

#### VI.

Histoire du jansénisme; politique et mouvements des jésuites.

JE mois de Mars de l'année 1711, vit éclore les commencements de l'affaire qui enfanta la constitution Unigenitus, si fatale à l'église et à l'état, si honteuse à Rome, si funeste à la religion, si avantageuse aux jésuites et aux sulpiciens qui en ont reçu leur presque inutile et pernicieuse existence, aux ultramontains que les derniers soutiendront long-temps sous main, avec autant de perfidie à leur patrie que de fausseté dans leur cœur; aux ignorans, aux gens de néant, et surtout à tout genre de fripons et de scélérats; dont les suites dirigées sur le modele de celles de la révocation de l'édit de Nantes, a mis le désordre et la tromperie par-tout avec une violence qui dure encore, sous l'oppression

de laquelle tout le royaume tremble et gémit, et qui après plus de trente ans de la persécu-

tion la plus affreuse, en éprouve en tout genre et en toute profession un poids qui

s'étend à tout, et qui s'appesantit toujours.

Je me garderai bien d'entreprendre ici une histoire théologique, ni même celle qui seroit bornée aux faits et aux procédés. Cette derniere partie seule composeroit des volumes: il seroit même à désirer qu'il y en eût moins de donnés au public sur la doctrine, où les répétitions se trouvent multipliées, et qu'il y en eût davantage sur la politique de la naissance, du cours et des progrès de cette terrible affaire, de la conduite sombre, politique, et procédés des deux côtés, des fortunes qui en sont venues ou qui en ont été ruinées, et des effets si étendus et si prodigieux de cette boîte de Pandore qui a fait taire les loix, les tribunaux et les regles, pour faire place à une inquisition militaire qui ne cesse de tourmenter la France par des milliers de lettres de cachet, et d'anéantir toute justice.

DU REGNE DE LOUIS XIV, LIV. VIII. 107,

Je me bornerai au peu d'historique qui s'est passé sous mes yeux et quelquefois entre mes mains, pour traiter cette matiere comme les autres, et laisser ce que je n'ai vu, ni appris des acteurs, à des plumes instruites et moins paresseuses.

Pour entendre ce peu qui de temps en temps sera rapporté d'une affaire qui a tant occupé la fin du regne de Louis XIV, la minorité, le regne caché de Mr le Duc et découvert de Fleury, il faut se souvenir de bien des choses éparses dans ces mémoires; il faut se rappeler l'orage du quiétisme, la disgrace de Mr de Cambray, la conduite secrete des jésuites, dont le gros et le ministere public se déclara contre lui, mais sans lui nuire, et le sanhédrin mystérieux et ténébreux qui le servit de toutes ses forces, l'union qui en résulta, ce qui a été dit de St. Sulpice, de Bissy, évêque de Toul, puis de Meaux, et cardinal, enfin du P. Tellier, et conséquemment de l'état épiscopal rempli de gens sans nom, sans lumieres, de plusieurs sans conscience et sans honneur, et de quelques-uns vendus publi-

quement à l'ambition et à la servitude du parti qui pouvoit les élever; l'affaire de la Chine, la fâcheuse situation des jésuites à cet égard; la part personnelle que le Tellier y prenoit; la haine des jésuites, et la sienne particulierement, pour le cardinal de Noailles, et l'usage si heureux qu'ils ont su faire du jansénisme; enfin le caractere du cardinal de Noailles, du Roi et de la Maintenon. Tous ces objets, toutes ces choses étant présentes à l'esprit, on se persuadera aisément de l'extrême désir de Tellier, de sauver les jésuites de l'opprobre où leur condamnation sur la Chine les livroit, et d'abattre le cardinal de Noailles. Pour frapper deux si puissants coups. il falloit une affaire éclatante qui intéressât Rome en ce qu'elle a de plus sensible, et sur laquelle elle ne pût espérer que par la protection de Tellier. Il étoit sans cesse occupé d'en trouver les moyens, et d'en ménager la conjoncture. L'affaire de la Chine, qui ne lui laissoit plus le temps de différer, précipita son entreprise, dans laquelle il n'eut pour conseil unique à la totale exclusion de tous autres, même jésuites, que les PP. Doucin et

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 109 Lallemant, aussi fins, faux et profonds que lui, et dont les preuves étoient faites; et elles étoient telles qu'on savoit que les crimes ne leur coûtoient rien.

Ces jésuites aussi furieux que lui, aussi emportés contre le cardinal de Noailles qui, pour quelques excès de Doucin, lui avoit fait ôter une pension du clergé qu'il avoit attrapée dans les derniers temps de foiblesse et de disgrace de Harlai, archevêque de Paris; ces deux jésuites, dis-je, demeuroient à Paris en leur maison professe, où le P. Tellier demeuroit aussi; et tous trois pour leur violence, leur profondeur, leur méchanceté, étoient secrétement la terreur de tous les autres jésuites, même de ceux le plus livrés aux vues et aux autres intérêts de la société. Ces conjonctures parurent donc favorables au P. Tellier. Il avoit par M' de Cambray, les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers; il avoit Pontchartrain par opposition à son pere, et par basse politique; il avoit d'Argenson; et par ces deux hommes, il étoit maître de faire revenir au Roi tout ce qui lui étoit utile sans y paroître. L'alliance

et la liaison personnelle du cardinal de Noailles avec la Maintenon, ne l'embarrassoit plus: elle étoit usée dans cet esprit changeant, et trois hommes avoient succédé auprès d'elle à M' de Chartres, l'évêque successeur et neveu à cause de St. Cyr, mais qui, à vingt-sept ou vingthuit ans, en étoit, pour ainsi dire, à recevoir encore du bonbon de sa main. La Chétardie, curé de St. Sulpice, son confesseur, dont l'imbécillité étoit extrême, et Bissy que feu Mr de Chartres lui avoit donné comme son Elisée, et qu'elle avoit adopté sur le même pied, et qui, sans qu'elle s'en apercût, étoit à vendre et à donner son corps et son ame pour la fortune, soit aux jésuites, soit à Tellier, soit à ses deux acolytes.

C'étoit une suite de ses menées à Rome pour la pourpre; et il s'étoit d'autant plus attaché à eux, que la confiance de la Maintenon en lui, le leur rendoit considérable, comme eux à lui, en supplément à Rome des moyens d'arriver, qui lui étoient retranchés par sa translation de Toul à Meaux, qui faisoit cesser ses disputes avec Mr de Lorraine.

Quelque bien qu'il fût avec Mde de Maintenon, le siège et l'alliance du cardinal de Noailles avec elle, un reste de considération et de privance qu'elle ne pouvoit lui refuser, faisoient toujours peur à l'évêque de Meaux, qui, par cet intérêt, n'étoit pas moins ardent à la ruine du cardinal que le Tellier même.

Tous ces côtés bien assurés, l'épiscopat ne leur fit pas peur, et il faut se souvenir ici du crédit que feu M' de Chartres avoit d'emblée sur les nominations pendant les dernieres annés de la Chaise, et avec les meilleures intentions, et de quels misérables sujets il avoit farci l'église: Tellier renchérit par art et dessein en pernicieux choix. Ainsi ils mépriserent le gros, et ne douterent pas d'intimider et entraîner les autres. Il ne faut donc pas oublier qu'avec toute l'aversion des sulpiciens et la crainte des jésuites, la jalousie et la haine de ceux-ci pour ceux-là, ils convenoient et s'aidoient pour ce qui regardoit le jansénisme en détestation, et Rome en adoration, les uns par intérêt, et les autres par ignorance. Ainsi les jésuites menerent

en cette affaire tout St. Sulpice, les yeux bandés, et s'en servirent à tout l'usage qu'ils voulurent, même d'une maniere basse, wile et rampante, toujours pour le soutien du molinisme contre le sistême des jansénistes, qu'ils vouloient imaginer, pour se donner le ton de le combattre et se montrer défenseurs de la pureté de la religion.

Le plan dressé et les mesures prises, il fut question d'exciter l'orage sans y paroître, et de le faire tomber sur un livre quelconque; et ce fut les Réflexions morales sur le nouveau testament du P. Quesnel. Ils en choisirent l'édition approuvée du cardinal de Noailles, alors , évêque de Châlons, et par un grand nombre de théologiens. Le célebre Vialart, prédécesseur de Noailles, à Châlons, en avoit été un. Son successeur ne balança pas à l'approuver aussi sans autre examen, et à donner la sienne à une nouvelle édition qui s'en fit. Il y avoit plus de quarante ans que ce livre édifioit l'église sans contradiction. Bissy, évêque de Toul, qu'on va voir faire tant de figure à ses dépens, l'avoit proposé à son diocese;

diocese; et par un mandement exprès et public, avoit recommandé à ses curés d'en avoir chacun un exemplaire, en les assurant que dans l'impossibilité où leur peu de moyens les mettoit d'avoir plusieurs livres, celui-là seul leur suffiroit pour y trouver l'instruction de leurs peuples, la doctrine et la piété nécessaires. Le P. de la Chaise l'avoit toujours sur sa table, et sur ce qu'au nom de l'auteur quelques personnes lui en parlerent avec surprise, il leur répondit qu'il aimoit le bien et le bon de quelque part qu'il vînt, que ses occupations lui ôtoient le temps de faire des lectures, que ce livre étoit une mine

Un livre depuis si long-temps estimé devoit être à couvert de tout dessein de l'attaquer; mais l'exemple du succès obtenu contre le livre de la fréquente communion de Mr Arnauld, plus illustre encore par le nom de son auteur, le nombre, la dignité de ses approbateurs, l'applaudissement avec lequel il fut reçu et lu, avoit rassuré le Tellier contre de pareilles craintes, et il ne douta point de la Mem. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

de doctrine et de piété excellente.

114 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES
faire attaquer conjointement avec le cardinal
de Noailles, comme l'ayant approuvé.

Pour un coup si hardi, il se servit de deux hommes isolés, inconnus, infirmes, pour qu'ils fussent dans son entiere dépendance. Champflour, évêque de la Rochelle, étois l'ignorance et la grossiereté même, et ne savois être que bêtement ultramontain: il avoit été exilé pour cela lors des propositions du clergé en 1682; et les jésuites et les sulpiciens réunis en faveur de ce martyr de leur cause favorite, l'avoient bombardé à la fin à la Rochelle. L'autre étoit Valderies de Lescure, moins ignorant, mais aussi ultramontain que l'autre, et aussi abandonné aux sésuites qui l'avoient fait évêque de Luçon. et qui étoit un homme ardent, impétueux et boute-feu de son naturel. Celui-ci pauvre et petit gentilhomme, l'autre le néant, et tous deux noyés dans la plus parfaite obscurité et sans commerce avec personne.

#### VII.

Intrigues cachées pour fomenter les troubles : le sulpicien Chalmet en est le boute-feu subalterne et caché, et deux évêques en sont l'instrument.

Pour les dresser à ce qu'on vouloit, on leur envoya le nommé Chalmet, éleve de St. Sulpice, perfectionné à Cambray, et bien instruit par le célebre Fénélon qui espéroit son retour à la Cour et tout ce qui le pouvoit suivre de plus flatteur, de la chute de celui de ses trois vainqueurs qui restoit, et de l'appui de Tellier, appuyé lui-même de ses anciens amis, mais qui ne pouvoient ouvrir la bouche en sa faveur. Chalmet avoit de l'esprit et de la véhémence, en pédant dur et ferré: il étoit tout livré aux maximes ultramontaines de St. Sulpice, dévoué à Mr de Cambray, abandonné aux jésuites et au P. Tellier. Il s'en alla donc secrétement en

Saintonge; il s'établit tantôt à la Rochelle; tantôt à Luçon; et fort caché dans les commencements, fit aboucher souvent les deux évêques en sa présence, et les endoctrina, mais si durement et si haut qu'ils firent leurs plaintes d'un précepteur si absolu, et les ont depuis très-souvent renouvelées avec peu de jugement.

Il leur fit faire un mandement en commun; portant condamnation du livre du P. Quesnel approuvé par le cardinal, avec une censure si reconnoissable de ce prélat que personne ne put le méconnoître, comme fauteur d'hérésie; sans aucune sorte de ménagement. Cette piece qui étoit le tocsin, n'étoit pas faite pour rester obscure à Luçon et à la Rochelle. Elle fut envoyée à Paris, et, contre toute regle, affichée jusqu'aux portes de l'archevêché, par où le cardinal en eut la premiere notion.

Ces deux évêques avoient au séminaire de St. Sulpice chacun un neveu et fort sots enfans. Le cardinal si étrangement outragé par deux évêques de campagne, commit la

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 117 faute capitale du chien qui mord la pierre qu'on lui jette, et ne saute pas sur le bras. Il manda le supérieur de St. Sulpice à qui il ordonna de mettre dehors ces deux jeunes gens, qui avoient servi à la publication concertée du mandement. Ce supérieur représenta le scandale, leur vertu, et le tort que cela feroit à leur état. Rien ne fut écouté. Le curé de St. Sulpice averti par le supérieur en arrivant de l'archevêché, espéra mieux de son crédit. Sa piété et sa simplicité n'étoient pas à l'abri de l'enflure, que lui donnoient la confiance de la Maintenon, et la considération mêlée de crainte qui en résultoit. Il courut à l'archevêché plein de cette confiance : elle fut trompée, et il s'en revint plein d'indignation. Il fallut donc obeir sur le champ; mais il arriva que la Maintenon fut piquée du peu de considération que le cardinal de Noailles avoit montré pour son cher confesseur dont Bissy, évêque de Meaux, sut si bien profiter: et cette expulsion fit le plus grand bruit.

Le cardinal rendit compte au Roi de l'injure qu'il recevoit, et demanda justice; mais

le Roi qui l'avoua, lui fit entendre qu'il avoit commencé par se la faire; et la chose traîna par la lenteur du cardinal, et le délai de huit en huit jours qu'il ne crut pas devoir prévenir. Pendant ces intervalles, on aigrissoit le Roi qui différoit toujours, mais qui aimoit etrespectoit le cardinal; et Tellier directement et l'évêque de Meaux, par la Maintenon, retenoient le Roi, que le cardinal ne pressoit que mollement, ne doutant pas d'obtenir justice d'une chose si criante, tandis qu'on envoyoit aux deux évêques une lettre toute faite pour le Roi à signer, qui la reçut par Tellier, à qui elle fut adressée, comme au ministre naturel de tous les évêques, et qui la présenta au Roi, comme une fonction de sa place qui ne se pouvoit refuser.

La lettre étoit également furieuse et adroite; et en commun des deux évêques. Il ne falloit que jeter les yeux dessus; car elle devint bientôt publique; pour voir que les deux animaux mitrés n'y avoient eu de part que leur signature, et qu'elle étoit du plus délié courtisan. Après avoir comblé le Roi d'éloges,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 119

après l'avoir comparé à Constantin et à Théodose, par son amour et protection pour l'église, ils la lui demandoient non pour eux prosternés à ses pieds, mais pour leurs neveux, mais pour l'église, pour l'épiscopat, pour la liberté de la bonne doctrine, pour la justice de l'attentat par lequel le cardinal de Noailles prétendoit l'opprimer, en montrant par l'exemple fait sur leurs neveux, ce qu'en pouvoit attendre tout homme soupçonné de défendre la bonne cause, sans en être convaincu, comme leurs neveux ne l'étoient pas de la distribution ni de l'affiche de leur mandement.

Après une longue et forte prosopopée contre Quesnel, et son livre approuvé par le cardinal, ils représenterent ce cardinal comme un ennemi de l'église, du Pape, du Roi, tel que sous Constantin et ses premiers successeurs furent les évêques de la ville impériale, qui faisoient tout trembler sous leur autorité, et sous qui les évêques orthodoxes gémissoient.

La lettre étoit longue et se soutenoit par

tout. Le style, l'art qui perçoit à travers la ruse, ce portrait si dissemblable au naturel, à la vie, aux mœurs, à la conduite du cardinal de Noailles, l'emportement de toute la piece, dévoiloient à nud le mystere d'iniquité, et découvroient à plein qu'une lettre si hardie, și forte, n'avoit pas été composée à la Rochelle, ni à Lucon; et dans l'embarras de couvrir une attaque faite de gaieté de cœur avec l'éclat le plus irrégulier et le plus injurieux, tout l'art étoit employé à profiter de l'expulsion des neveux du séminaire de St. Sulpice, pour irriter un Roi si jaloux de son autorité, et pour changer l'état de la question, se rendre aggresseurs, et réduire le cardinal à la défensive. C'est ce qui lui arriva en effet. Il avoit été bien reçu sur les plaintes du mandement. L'expulsion des neveux lui avoit été remise devant les yeux; mais quand il voulut porter ses plaintes de la lettre, le Roi qu'on avoit eu le temps d'aigrir, de préparer, revint séchement aux neveux, avec un reproche amer de s'être fait justice au lieu de l'attendre du Roi: néanmoins quoique pris à l'hamecon si grossierement, il demeura plus choqué de l'insolence des deux évêques: il laissa voir au cardinal qu'il sentoit que la querelle sur le livre étoit aussi peu nécessaire que peu attendue, après un si long espace de la réputation non interrompue de cet ouvrage, et qu'ils lui en vouloient moins qu'à sa personne.

Ce fut une seconde et lourde faute du cardinal de n'avoir pas porté le mandement et
la lettre à cette audience. Pour peu qu'il en
eût lu au Roi quelques endroits principaux
en injures et en adresses, qu'il eût su les paraphraser, profiter de la disposition du Roi à
son égard, lui faire sentir la cabale, le
désir de faire du bruit, et combien deux
plats évêques de campagne étoient peu capables d'eux-mêmes d'enfanter le dessein et
de l'exécuter avec tant d'art, d'éclat et de
chaleur, il auroit déterminé le Roi à en imposer de façon que l'affaire auroit été des-lors
étouffée.

Mais le cardinal lent, doux, peu né pour la Cour et les affaires, plein de confiance en

sa conscience, et en ce qu'il étoit en soi et auprès du Roi, se tint pour content d'avoir remis les choses à la fin de son audience où elles en étoient avant la lettre des deux évêques, et ne douta pas de recevoir une satisfaction convenable telle que le Roi l'avoit promise, lorsqu'il lui en avoit parlé la premiere fois.

A son tour Tellier qui eut son audience aussi, eut moyen de piquer le Roi de nouveau sur son autorité, sur la protection due à des prélats abandonnés qui se trouvoient à la veille d'être persécutés pour la bonne doctrine. L'évêque de Meaux, de son côté, avoit travaillé auprès de la Maintenon, de maniere que lorsque huit jours après le cardinal de Noailles revint à l'audience, le Roi lui ferma la bouche sur cette affaire, et déclara que puisque sans lui il s'étoit fait justice, il n'avoit qu'à s'en tirer comme il voudroit sans l'y mêler davantage, et que c'étoit tout ce qu'il pouvoit faire de plus en sa faveur.

C'étoit bien là où l'on en vouloit venir pour

les deux évêques, qui ne s'étoient plaints que pour se soustraire à ce que méritoit l'injure qu'ils avoient faite, et qui, ainsi mis hors de cour, se trouvoient, après une calomnie si publique et sur la foi, égalés au cardinal de Noailles malgré tant et de si grandes disproportions.

Dans ce fâcheux état le cardinal dit au Roi, que puisqu'il l'abandonnoit à la calomnie et à l'insulte, sans avoir pu mériter ni deviner ce qui lui arrivoit, il le supplioit de trouver bon qu'il se défendît, et il se retira avec la seche permission de faire ce qu'il jugeroit à propos, et c'est ce que ses ennemis vouloient encore, n'ayant rien de mieux à faire que de se donner le ton de protéger la doctrine de l'église, en supposant un ennemi dans le cardinal, dont les mœurs et la conduite étoient bien plus recommandables que les voies basses, entore tillées et jésuitiques de ses ennemis.

Deux jours après le cardinal publia un mandement court et fort, où il montroit diverses erreurs dans celui des deux évêques. Il

le traita de libelle sous leur nom, dont il disoit, assez peu à propos, qu'il les croyoit incapables. Il s'éleva contre l'inquiétude du temps, sur la licence de quelques évêques de s'ingérer dans la moisson d'autrui. Il défendit, sous les peines de droit, la lecture du mandement qu'il flétrit en plusieurs manieres. Il sembloit qu'il eût droit d'en user de la sorte par l'abandon et la permission du Roi, et que c'étoit encore avec ménagement par rapport à la nature de la chose. Néanmoins ce fut un nouveau crime qui lui fit envoyer défense d'aller à la Cour s'il n'y étoit mandé. Les deux évêques, c'est-à-dire, ceux qui les mettoient en avant, profitant du succès de leur trame. écrivirent de nouveau. Hébert, de la congrégation de la mission, avoit acquis une grande réputation étant curé de Versailles, et le cardinal lui avoit fait donner l'évêché d'Agen nonobstant les constitutions de sa congrégation. Il faisoit des merveilles dans son diocese où il étoit comprovincial des deux évêques. Il leur écrivit une excellente lettre, savante. forte, pieuse, montrant avec modestie le tort extrême qu'ils avoient de troubler l'église,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 125 et d'attaquer personnellement le cardinal de Noailles. Cependant ses ennemis ne dormoient pas; ils lui en susciterent d'autres. Il parut en effet un mandement de Berger de Malissoles, évêque de Gap, qui vouloit passer à un siége plus relevé; et le cardinal se défendit par un autre, comme il avoit fait de celui des deux évêques, ensuite il écrivit une belle lettre à l'évêque d'Agen, contenant le récit de tout ce qui s'étoit passé, mais avec une mesure, une modestie qui la relevoit encore et qui fut comme un manifeste distribué par-tout. L'affaire en elle-même avoit indigné tout ce qui n'étoit pas dévoué aux jésuites ou à l'abus du jansénisme pour décrier et perdre qui on vouloit. Ce manifeste acheva d'enlever ce qui restoit de gens neutres, et fit un tel effet, que les aggresseurs qui pensoient avoir déjà étourdi le cardinal de Noailles, en furent effrayés et ne songerent que plus efficacement aux moyens de profiter de tous leurs avantages et de les pousser en si beau chemin.

J'en demeurerai là pour le présent, car il est temps d'en venir à d'autres matieres.

Mais je dois exposer mes sentiments au sujet du jansénisme, après en avoir donné l'histoire, et dévoilé l'esprit de ses ennemis et son esprit propre.

#### VIII.

Sentiments du duc de St. Simon sur le jansénisme et le molinisme.

Je tiens tout parti détestable dans l'église et dans l'état: je tiens aussi pour hérétiques les cinq fameuses propositions directes et indirectes, et pour tel tout livre, sans exception, qui les contient. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui les tiennent pour bonnes et vraies, qui sont unies entr'elles et font un parti; ainsi de tous les côtés je ne suis pas janséniste.

D'autre part je suis attaché intimement, et plus par conscience que par politique, à ce que très-mal-à-propos on tient et connoît sous

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 127 le nom de libertés de l'église gallicane, puisque ces libertés ne sont ni des priviléges, ni des concessions, ni des usurpations, ni des libertés d'usage et de tolérance; mais la pratique constance de l'église universelle, que celle de France a jalousement conservée et prétendue contre les entreprises et les usurpations de la Cour de Rome, qui ont asservi les autres églises, et ont fait par ces prétentions un mal infini à la religion. Je dis, de la Cour de Rome par respect pour l'évêque de Rome, à qui seul le nom de Pape est demeuré; et il est de foi qu'il est le chef de l'église, le successeur de Sa Pierre, le premier évêque avec supériorité et jurisdiction de droit divin sur tous les autres, et à lui seul appartient la sollicitude et la surveillance sur toutes les églises du monde, comme étant le vicaire de Jésus-Christ par excellence, c'est-à-dire, le premier de tous ses vicaires, qui sont les évêques; à quoi j'ajoute que je tiens l'église de Rome pour la finere et la maîtresse des autres, avec laquelle il faut être en communion. Elle est maîtresse, (magistra, non domina;) car le Pape n'est pas le seul évêque universel, ordinaire et diocé;

sain de tous les dioceses, et il n'est pas le seul pontife ayant un pouvoir épiscopal, duquel émaneroient tous les autres pouvoirs des évêques, comme le pouvoir de l'inquisition que je tiens abominable devant Dieu, et exécrable aux yeux des hommes.

Je crois la signature du formulaire une très-pernicieuse invention, tolérable toutefois, en s'y tenant exactement, et suivant la paix de Clément IX, mais autrement insoutenable.

Il résulte donc que je suis fort éloigné de croire le Pape infaillible ou supérieur, ou même égal aux conciles écuméniques, auxquels seuls appartient assurément de décider les articles de foi, et de ne pouvoir errer sur elle.

Quant à l'institut de Port-Royal, je pense que ce que les derniers siecles ont produit de plus saint, de plus pur, de plus savant, de plus pratique et néanmoins de plus élevé, mais de plus lumineux et de plus clair, est provenu de cette école et de ce qu'on connoît

DU REGNE DE LOUIS, XIV. LIV. VIII. 129 sous le nom de Port-Royal. J'ajoute que le nom de jansénisme et de janséniste est un pot au noir, de l'usage le plus commode pour perdre qui on veut, et que d'un millier de personnes à qui on le jette, il n'y en a pas peut-être deux qui le méritent; que ne pas croire ce qu'il plaît à la Cour de Rome de prétendre sur le spirituel et le temporel, ou mener une vie simple, retirée, laborieuse, serrée, ou être uni avec des personnes de cette sorte, c'en est assez pour encourir la tache de lanséniste, et que cette étendue de soupçons mal fondés, mais si commode et si utile à qui l'inspire et en profite, est une plaie cruelle à la religion, à la société, à l'état. Je suis persuadé que les jésuites sont d'un excellent usage en les tenant à celui que St. Imace a établi; que la compagnie est trop nombreuse pour ne pas contenir des saints, et l'en ai connu dans ce corps tout politique. La jalousie jésuitique a causé aussi, et cause encore de grands maux; leur piété, leur application à instruire la jeunesse, et l'étendue de leurs lumieres et de leur savoir font aussi de grands biens.

## IX

# Destruction militaire de Port-Royal.

JES jésuites, maîtres, par le confessional, des Cours de presque tous les Rois et de tous les souverains catholiques, de presque tout le public par l'instruction de la jeunesse, par leurs talents et leur art, nécessaires à Rome pour en insinuer les prétentions sur le temporel des souverains et de leur monarchie, sur le spirituel, à l'anéantissement de l'épiscopat et des conciles généraux, devenus redoutables par leur puissance et leurs richesses, toutes employées à leurs desseins, autorisés par leur savoir de tout genre, et par insinuations de toute espece, aimables par une facilité et un tour qui ne s'étoit pas encore rencontré dans le tribunal de la pénitence, protégés par la Cour de Rome comme des gens dévoués par un quatrieme vœu au Pape, vœu

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 131 particulier à cette société, et plus propre que nuls autres à étendre son suprême domaine, recommandables d'ailleurs par la dureté d'une vie toute consacrée à l'étude, à la défense de l'église contre les hérétiques, et la sainteté de leur établissement et de leurs premiers peres; terribles enfin par la politique la plus rafinée, la plus profonde, la plus supérieure à toute autre considération qu'à leur domination, soutenue par un gouvernement dont la monarchie, l'autorité, les degrés, les ressorts, les secrets, l'uniformité dans les vues et la multiplicité dans les moyens, sont l'ame. Les jésuites, dis-je, après divers essais, et surtout après avoir subjugué les écoles de delà les monts, et, tant qu'ils avoient pu, énervé celles de deçà, par-tout, avoient hasardé par un livre de leur pere Molina, une doctrine sur la grâce, opposée au systême de St. Augustin, de St. Thomas, de tous les peres,

des conciles généraux, des Papes et de l'Eglise de Rome qui, près plusieurs fois de l'anathématiser, a toujours différé de le faire. L'église de France surtout se souleva contre ces agréables nouveautés qui faisoient tant de 132 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES conquêtes par la facilité du salut, et par l'orgueil de l'esprit humain.

Les Jésuites, embarrassés d'une défense difficile, semerent alors la discorde dans les églises de France, et par mille tours de souplesse, de politique et de force ouverte, enfin par l'appui de la Cour, eurent l'art de changer la face des choses, d'inventer une hérésie qui n'avoit ni auteur, ni sectateur, et de l'attribuer à un livre de Cornélius Jansénius, évêque d'Ypres, mort dans le sein de l'église, et en vénération; ils eurent l'art enfin de se rendre accusateurs, de défenseurs qu'ils étoient; et leurs adversaires, d'accusateurs des jésuites, furent défenseurs de leur propre cause.

De là les noms de moliniste et de janséniste qui distinguent les deux partis; de là ces grands et longs débats à Rome sur cette idéale hérésie inventée par les jésuites pour perdre les adversaires de Molina (\*); de là, encore ces

<sup>(\*)</sup> Les académies, les jésuites, et aujourd'hui les sulpiciens ont une pratique remarquable : ces Messieurs pen-

discussions devant une congrégation formée exprès sous le nom de congregatio de auxiliis, tenue pendant un grand nombre de séances devant Clément VIII (Aldobrandin) et devant Paul V (Borghese) qui ayant enfin formé un décret d'anatheme contre la doctrine de Molina, n'osa le publier, redoutant les jésuites et tout ce qui étoit jésuitique dans l'univers, et se contentant de ne pas condamner cette doctrine, sans oser l'approuver, en les consolant, par tout ce qui les put flatter, sur cette hérésie idéale, qui n'étoit soutenue de personne, et dont ils surent bien profiter.

Plusieurs saints et savans personnages s'étoient retirés à Port-Royal; les uns écrivirent, les autres y rassemblerent beaucoup de jeunesse qu'ils instruisirent à la piété et aux sciences: les plus beaux ouvrages de la morale, ceux

sent que quand on ne cherche pas à leur être agréable, on est leur ennemi déclaré: ainsi un homme tranquille et éloigné de leur secte, est leur ennemi: il faut être leur disciple ou sectateur pour vivre tranquille dans la société.

qui ont le plus éclairé dans la science et la pratique de la religion, sont sortis de leurs mains, et ont été trouvés tels de tout le monde. Ils eurent des amis et des liaisons; ils entrerent dans la querelle contre Molina, et c'en fut assez pour ajouter à la jalousie que les jésuites avoient conçue de cette école naissante, une haine irréconciliable d'où naquit la persécution des jansénistes, de la Sorbonne, de M<sup>r</sup>Arnaud, et la dissipation militaire des solitaires de PortRoyal.

De là l'introduction d'un formulaire, chose si souvent fatale et si souvent prohibée dans l'église, par lequel la nouvelle hérésie inventée, fut non-seulement proscrite, ce qui auroit été accepté de tout le monde sans difficulté, mais elle fut déclarée encore contenue dans le livre intitulé Augustinus, composé par Cornélius Jansénius: de là ce formulaire qu'on proposa de jurer pour soutenir la croyance intérieure et littérale de son contenu: de là ces distinctions de droit, c'est-à-dire, la proscription des cinq propositions hérétiques que personne ne soutenoit, et quine fit pas de diffi-

culté; et celle de fait, c'est-à-dire, l'opinion, qu'ellès étoient contenues dans ce livre de Jansénius, ce qui occasionna beaucoup de disputes étranges. Jamais on ne put extraire aucune proposition réelle: on fut réduit à soutenir qu'elles étoient éparses, sans pouvoir eiter où ni comment.

Jurer sur son Dieu et sur son ame de croire ce qu'on ne croit pas fondé en chose de fait, et qu'on ne peut montrer, parut un crime à tout ce qu'il y avoit de gens droits, et un soulevement éclata quand ce formulaire parut.

Mais ce qui parut encore plus insupportable, c'est que pour détruire Port-Royal qu'on ne jugeoit pas prêt à ce serment, on le proposa d'abord à signer aux religieuses de tout le royaume. Or proposer de jurer qu'un fait est contenu dans un livre qu'on n'a pas lu, dans un livre même qu'on n'a pu lire, parce qu'il est en latin, et qu'on ignore cette langue, et à des religieuses et autres personnes destinées par état à ne jamais s'occuper du systême ni du livre de l'évêque d'Ypres, c'est assurément

Cette paix rendit la liberté et les sacrements aux personnes qui en avoient été privées, et les places aux docteurs et autres qui en avoient été chassés. Je n'en dirai pas davantage; c'est là la clef qui fera comprendre toutes les affaires.

Les jésuites et leurs affidés furent outrés de cette paix; ce qui montre combien peu dans le cœur ils étoient attachés à l'église, et combien leur orgueil dominoit leurs intrigues. Ils avoient su habilement donner le change sur le molinisme; et de désenseurs qu'ils étoient, ils avoient appris à devenir aggresseurs. Les jansénistes, en se défendant sur les cinq propositions que personne n'avoit jamais soutenues, n'avoient point quitté prise sur Molina, ni sur les excès qui suivoient de cette morale, que le fameux Pascal rendit palpables, existantes dans la doctrine et la pratique des casuistes jésuites, et ridicules, dans ses lettres provinciales. L'aigreur et la haine continuerent, et la guerre se perpétua.

Vincent long-temps après les disputes des

jésuites avec les autres missionaires des Indes sur les cérémonies que les uns prétendirent politiques et les autres idolâtres. La querelle s'échauffoit et battoit fort mal pour les jésuites.

Tellier y prenoit une double part. C'étoit un homme ardent, dont la divinité étoit le molinisme, et qui eut beau jeu d'avoir pour pénitent un Roi si ignorant dans ces matieres, et qui n'avoit jamais écouté là dessus que des jésuites, plein de son autorité, et qui s'étoit laissé persuader que les jansénistes en étoient les ennemis. Louis XIV qui vouloit se sauver, et qui ne sachant point la religion, s'étoit flatté toute sa vie de faire pénitence sur le dos d'autrui, se proposoit de la faire sur celui des huguenots et des jansénistes, qu'il croyoit presque également hérétiques.

Un Roi environné de gens aussi ignorans que lui, tels que la Maintenon, Beauvilliers, Chevreuse, ou par des courtisans et des valets principaux qui n'en savoient pas davantage, ou qui ne pensoient qu'à leur fortune; un clergé détruit de longue main, et en dernier

lieu par un Godet, évêque de Chartres, qui avoit rempli l'épiscopat d'ignorans, de gens inconnus et de bas lieu, qui regardolent le Pape comme un Dieu, et avoient horreur des maximes de l'église de France, parce que toute antiquité leur étoit inconnue, et parce qu'étant gens de rien, ils ne savoient ce que c'étoit que l'état; un parlement dépécé et tremblant, accoutumé à la servitude, et le peu de ceux qui par leur place ou leur capacité, auroient pu parler, dévoués comme le premier président Pelletier, ou affamés de grâces.

Il restoit encore quelques personnes à craindre pour les Jésuites, c'est à-dire pour leurs entreprises, comme les cardinaux d'Estrées, de Janson, de Noailles et le chancelier. Ce dernier étoit éreinté, et Tellier ne l'ignoroit pas. D'Estrées étoit vieux et courtisan, Janson aussi, et valétudinaire. Noailles lié au commencement avec la Maintenon, puissant en Cour par le goût du Roi, par sa famille, par la réputation soutenue de sa vie et de sa conduite, archevêque de Paris, et en vénération dans son

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 141 diocese et dans le clergé, à la tête duquel il se trouvoit dans tout le royaume. Celui-là étoit capitalement en butte aux jésuites par sa doctrine non suspecte, mais qui n'étoit pas la leur, et pour avoir été mis à Châlons, puis à Paris sans leur participation, et promu à la pourpre. Ils savoient que les jansénistes n'étoient pas contens de lui, parce qu'il n'avoit pas voulu s'en laisser dominer, ni donner dans toutes leurs vues, et que lui étoit encore moins content d'eux. Tellier, bien ancré, résolut de commettre Noailles avec le Roi d'un côté, avec les jansénistes de l'autre, et d'achever en même temps l'ouvrage auquel il travailloit depuis tant d'années, par la destruction entiere de Port Royal.

Le P. de la Chaise s'étoit contenté depuis la paix de Clément IX, qui avoit rétabli ces religieuses, de les empêcher de recevoir aucune fille à la profession, pour faire périr la maison par extinction, sans y commettre d'autre violence. Le Roi se repentit même dé les avoir poussées trop loin, parce qu'il les regardoit au fond comme de très saintes filles. Le nouveau con142 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES fesseur vint à bout au contraire en peu de temps de changer ces idées.

Il réveilla ensuite une constitution faite à Rome depuis trois ou quatre ans, à la poursuite des molinistes attentifs à donner le change, et ardents à chercher les moyens de troubler la paix de Clément IX. Rome qui les ménageoit comme les athletes des prétentions ultramontaines, auxquelles elle a sacrifié tant de nations, n'osa tout refuser; mais aussi ne voulut pas aller de front contre l'autorité de Clément IX. Elle donna donc une constitution ambiguë contre le jansénisme, mais en effleurant et faite avec assez d'art pour que ceux qui étoient attachés à cette paix, pussent, sans la blesser, recevoir cette constitution, d'ailleurs parfaitement inutile. Les molinistes furent affligés de n'avoir pu obtenir qu'un si foible instrument, qui en effet ne faisoit que condamner les cinq propositions déjà proscrites, et dont personne n'avoit jamais pris la défense, et qui d'ailleurs ne prescrivoit rien de nouveau; mais comme dans les disputes longues et dans lesquelles la puissance sécu-

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 143 Liere prend parti jusqu'à la persécution, les esprits s'échauffent, et de part et d'autre passent les bornes, il étoit arrivé que quelques jansénistes avoient soutenu secrétement une, plusieurs, et même les cinq propositions hérétiques, mais en grand secret. Ce mystere avoit été révélé dans les papiers de l'abbaye de St. Thiery. Tout le parti janséniste se récria, renouvela sa soumission de cœur et d'esprit à la condamnation de toutes les cinq propositions. Ceux qui les soutenoient, étoient en très-petit nombre; et làdessus les uns criant à l'injustice, et les autres au péril de l'église, le bruit se renouvela, et donna lieu à la constitution dont il vient

Faute de mieux, Tellier résolut d'en faire usage pour en tirer parti au moins contre Port-Royal, plus délicat là-dessus que personne d'entre les jansénistes, et d'y embarrasser le cardinal de Noailles à qui le Roi ordonna de faire signer cette constitution. Comme elle n'altéroit pas dans le fond la paix de Clément IX, il n'osa contredire, et

d'être parlé.

se mit à faire signer les plus faciles à conduire; et, des uns aux autres, à gagner les moins aisés. Cette conduite lui réussit si bien que Gif même signa. Gif est une abbaye de filles, à cinq ou six lieues de Versailles, qui a toujours été considérée comme la soeur cadette de Port-Royal des Champs, en tout genre, par les amis et les ennemis : car ces deux maisons avoient toujours conservé l'union la plus intime. Avec cette signature le cardinal se crut fort, et se persuada que Port-Royal ne feroit pas de difficulté. Il y fut trompé. Ces filles tant de fois et si cruellement traitées, en garde contre ces fignatures captieuses qu'on leur avoit si souvent présentées dans une solitude qui étoit sans cesse épiée, et qu'on ne pouvoit aborder sans péril d'exil, et quelquefois de prison; par conséquent destituées de conseil de confiance, ne purent être amenées à une nouvelle signature: aucune de celles qu'on leur montra ne les toucha, non pas même celle de Gif, En vain le cardinal les exhorta, leur expliqua ce qu'on leur demandoit, qui ne blessoit en rien la paix de Clément IX, ni les vérités

# as negne de louis xiv. Liv. viii. 145

auxquelles elles étoient attachées; rien ne put rassurer la frayeur de ces saintes ames timorées. Elles ne purent comprendre qu'une signature nouvelle ne renfermat pas quelque venin et surprise; et leur courage ne put être ébranlé par la considération de tout ce dont leur refus les menaçoit. C'étoit là ce qu'avoient espéré les jésuites, d'engager le cardinal de Noailles, et de parvenir enfin à détruire une maison qu'ils détestoient, et dont ils n'avoient cessé, depuis tant d'années, de machiner la derniere ruine. Ils mouroient de peur que les religieuses qui restoient, ne survécussent au Roi, qu'après lui ils ne pussent continuer d'avoir le crédit de les empêcher de recevoir des filles à profession, et que cette maison ennemic subsistât et se relevât, qui étoit toufours regardée comme le centre, le chef lieu et le ralliement du parti janséniste, dès qu'on oseroit y aborder.

Le cardinal, qui prévoyoit un orage, mais non la destruction qu'il ne pouvoit s'imaginer, pressa ces filles à plusieurs reprises par d'autres et par lui même; il y alla plusieurs fois, Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

et toujours inutilement. Le Roi le pressoit, poussé de même par son confesseur, tant qu'à la fin le cardinal lâcha pied, procéda et leur ôta les sacrements. Alors Tellier les noircit auprès du Roi de toutes les anciennes couleurs qu'il renouvela, les fit passer pour des révoltées, qui, seules dans l'église, refusoient une signature trouvée par-tout orthodoxe, et lui persuada qu'il ne seroit jamais en repos sur ces questions, tant que ce monastere, fameux par ses rebellions contre les deux puissances, subsisteroit; enfin que sa conscience étoit aussi engagée que son autorité à une destruction si nécessaire, et qui n'avoit que trop tardé; et le bon pere piqua et tourna si bien le Roi, que les fers furent mis au feu pour la destruction.

Port-Royal de Paris n'étoit qu'un hospice de celui des Champs; et celui-ci fut en entier transporté à Paris pendant plusieurs années, pendant lesquelles on entretint les bâtiments de Port-Royal-des-Champs, lequel ne fut plus qu'une ferme; puis les religieuses qu'on avoit divisées en celles qui firent ce qu'on voulut et qui formerent la maison de Paris, et en celles des Champs, qui n'eurent pas de plus grands ennemis que leurs sœurs à qui les biens furent presque adjugés, afin de faire tomber les rebelles par la famine.

### XI.

Les religieuses de Port-Royal tourmentées de diverses manieres, l'abbaye est rasée, et on en laboure le sol.

Lorsqu'il fut question de la destruction, Voisin, conseiller d'état, homme sûr et prêt à tout faire pour sa fortune, fut commis pour les prétentions sur les Champs, et on peut juger de l'équité qui y fut gardée; mais ce qui surprit davantage, c'est que les religieuses des Champs se mirent en regle, et se pourvurent à Rome où elles furent écoutées. Comme la bulle ou la constitution Vineam Domini, n'y avoit jamais été accordée pour détruire

la paix de Clément IX, on n'y trouva pas mauvais la difficulté de ces filles à la signes sans l'explication qu'elles offroient d'ajoutes en signant, sans préjudice de la paix de Clèment IX, à laquelle elles adhéroient. Ce qui, en France, étoit leur crime d'éradication et des dernieres peines personnelles, parut fors innocent à Rome. Elles se soumettoient à la bulle, et cela fit changer de batterie aux jésuites, parce que cela affichoit le criminel usage qu'ils vouloient faire de cette bulle, prétexte de leurs méchancetés, et qu'ils ne sayoient comment réussir, des que Rome, sur qui ils avoient compté, leur devenoit plus que suspecte. Ils craignirent encore les longueurs des procédures à Paris, à Lyon, à Rome, des commissaires in partibus.

C'étoit un nœud gordien qu'il leur parut plus facile de couper que de dénouer. On agit donc sur le principe qu'il n'y avoit qu'un seul Port-Royal, que ce n'étoit que par tolérance qu'on en avoit fait deux de la même abbaye, qu'il falloit remettre les ghoses sur l'ancien pied, qu'entre les deux, il DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 149

convenoit mieux de conserver celui de Paris, que l'autre qui avoit à peine de quoi subsister, situé en lieu mal sain, peuplé de vieilles opiniâtres, qui, depuis long-temps avoient défense de recevoir des professions. Il fut donc rendu un arrêt du conseil en vertu duquel, la nuit du 28 au 29 Octobre, l'abbaye de Port-Royal-des-Champs fut investie de détachemens de gardes françoises et de suisses; et vers le milieu de la matinée du 19, d'Argenson, chef de la police, arriva dans l'abbaye avec des escouades du guêt et d'archers, pour traiter en militaire conquérant ces pauvres filles.

Il se fit ouvrir les portes et assembler la communauté au chapitre: il montra une lettre de cachet; et sans leur donner plus d'un quart d'heure, il enleva la maison entiere; Il avoit amené force carrosses attelés, avec une femme d'âge dans chacun; il y distribua les religieuses suivant les lieux de leur destination, qui étoient des monasteres, à 10, 20, 30, 40, et jusqu'à 50 lieues: chaque carrosse étoit accompagné de quelques archers à cheval,

comme on enleve les créatures prostituées d'un lieu infame. Je passe sous silence ce qui accompagna une scene si touchante et si étrangement tyrannique, sous le regne d'un Roi qui affectoit le grand. Il y en a des livres entiers de relations,

Après leur départ, d'Argenson visita la maison; il emporta ce qu'il voulut; il mit à part ce qu'il crut pouvoir appartenir à Port-Royal de Paris, & le peu qu'il ne put refuser aux religieuses enlevées, et s'en retourna rendre compte au Roi et à Tellier de son expédition.

L'indignation publique éclata quand on apprit et cet enlevement forcené et les oppressions qu'eurent à souffrir les religieuses enlevées pour les faire signer. Cette indignation malgré l'épouvante qu'avoit inspirée aux esprits le régne militaire du Roi, fut telle, que la Cour et les jésuites qui ne rougissoient de rien, en furent déconcertés et embarrassés. Mais Tellier ne s'arrêta pas en si beau chemin. Les arrêts et les lettres de cachet se

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. VIII. 151 multiplierent, et soutinrent cet acte atroce du tyran; et il fut encore enjoint aux familles qui avoient des parens enterrés à Port-Royal, d'en exhumer les corps et les porter ailleurs. On jeta dans le cimetiere d'une paroisse voisine, tous les autres comme on put, avec toute l'indécence qui se peut imaginer. On procéda ensuite à raser la maison, l'église et tous les bâtimens, comme on fait les maisons des assassins des Rois, en sorte qu'il ne resta pas pierre sur pierre, pour contenter les jésuites et leurs partisans. Les matériaux furent vondus, et on laboura et on sema la place, à la vérité ce ne fut pas de sel, c'est toute la grâce qu'elle reçut.

Le scandale de cette honteuse expédition parut inoui jusques dans Rome même, et je me borne à ce simple récit d'une expédition militaire exécutée contre de pauvres filles à qui la loi donnoit une existence et des propriétés. Le cardinal n'en fut pas mieux avec les molinistes, mais plus mal avec les jansénistes, comme les jésuites se l'étoient proposé. Ils l'attaquerent aussi dans cette circons-

tance, et le pousserent peu à peu et sans relâche jusqu'aux dernières extrémités, et jusqu'à son dernier soupir, tandis qu'on s'efforçoit de tromper la conscience du Roi et sa religion, pour en faire l'instrument de leurs honteuses inimitiés.

#### XII.

Le Roi de France, à cause de sa conscience nou perverse mais erronée, fait plus de cas d'un athée que d'un janséniste.

Le plaisant de toutes ces affaires de molinisme et de jansénisme fut, que le Roi s'échaussa tellement la tête pour ces questions et se la laissa tellement échausser, qu'un athée à ses yeux, étoit présérable à un janséniste. Il y a plus, c'est qu'on étoit étonné en France, qu'on sût obligé de talonner le Pape pour le saire déclarer contre, et on ne pouvoit voir qu'il sût avare des soudres du Vatican. Il falloit négocier

fort sérieusement une bulle et un bref, et le Pape n'en donnoit pas tant qu'on vouloit: en voici deux exemples mémorables.

Lorsque M' le duc d'Orléans partit pour aller commander les armées de Philippe V, le Roi lui demande qui il emmenoit avec lui en Espagne? M' le duc d'Orléans lui nomma Fontpertuis. Comment, mon neveu, repartit le Roi, le fils de cette folle qui a couru M. Arnaud par-tout, un janséniste! Je ne veux point de cela avec vous. Ma foi, Sire, lui répondit M' le duc d'Orléans, je ne sais point ce qu'a fait la mere: mais pour le fils, être janséniste, il ne croit pas en Dieu. Est-il possible, reprit le Roi, et m'en assurez-vous? Si cela est, il n'y a point de mal qu'il aille avec vous: vous pouvez le mener.

L'après-dîner même, M' le duc d'Orléans me le conta en se pâmant de rire: et voilà jusqu'où le Roi avoit été conduit par ses confesseurs et par le parti jésuitique, et par le parti de la Maintenon, de ne trouver point de comparaison entre n'avoir point de reli-

154 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES gion et le préférer à être janséniste, ou ce qu'on lui donnoit pour tel.

M' le duc d'Orléans le trouva si plaisant qu'il ne s'en put taire. On en rit fort à la Cour et à la ville; et les plus libertins admirerent jusqu'à quel aveuglement les jésuites et St. Sulpice pouvoient pousser. Le rare fut que le Roi n'en sut nul mauvais gré à M'le duc d'Orléans, et qu'il ne lui en a jamais ni parlé, ni rien témoigné, et que Fontpertuis le suivit en toutes ses deux campagnes en Espagne.

Il y a encore d'autres anecdotes sur le molinisme du Roi et sur la prétendue hérésie inventée pour brouiller et pour persécuter, comme on l'a assez démontré; mais je finirai cette étrange matiere par la fameuse anece dote d'Amelot.

### XIII.

Le fanatisme contre les jansénistes est poussé au point, que la France poursuit le Pape pour extorquer des bulles. Anecdotes à ce sujet, relativement à la constitution Unigenitus.

A son retour de Rome, Amelot me conta que le Pape l'avoit pris en amitié, et qu'il gémissoit de se voir la boule et l'instrument du plus fort des partis de l'église de France, tellement qu'après s'être laissé aller à donner la constitution (dans la persuasion où les lettres de Tellier l'avoient mis, que le Roi étoit le maître absolu de tout son royaume) il se trouvoit dans l'embarras.

Là-dessus; Amelot qui le savoit bien, lui demanda pourquoi il ne s'étoit pas contenté de censurer en gros, quelques propositions de Quesnel, au lieu de faire une censure

barroque de cent & une. Eh! M. Amelot, M. Amelot, que vouliez-vous, dit le Pape, que je fisse? Le Tellier avoit assuré le Roi qu'il y avoit dans ce livre plus de cent propositions censurables: il n'a pas voulu passer pour menteur; on m'a tenu le pied sur la gorge, pour en mettre plus de cent.

Amelot étoit vrai, et avoit de la probité; et je tiens de lui que la Cour de Rome étoit outrée, et cachoit soigneusement son ressentiment et son embarras, de voir que le sésuitisme' suscitât en France, des querelles scandaleuses aux hautes sciences cléricales, qu'il fît de cette hérésie un moyen de perdition contre les ennemis de la compagnie, que la religion fût vendue à la passion de ce corps; et il me prophétisa que quand sa noire politique seroit bien connue, et qu'elle auroit fatigué`le Roi, par un coup d'état, alors, on couperoit la tête à cette hydre; que si quelqu'un me croit trop véridique sur cette matiere, qu'il sache que pendant la régence, j'ai tout vu, et que je puis parler avec vérité. incapable d'ailleurs de la charger,

# LIVRE NEUVIEME.

### SOMMAIRE.

I. CAMPAGNE de 1706 en Italie, et célebre siège de Turin par le duc d'Orléans. II. Marchin est nommé pour commander après lui. III. Mais il régente le duc d'Orléans, et le traverse chargé d'un secret de la Cour. IV. Bataille de Turin, et bravoure du duc d'Orléans. V. Étranges perfidies qui font perdre la bataille. VI. Le Roi rend justice au duc d'Orléans. VII. Suites de ces désastres. VIII. Succès de Médavid. IX. Ses récompenses, celles du prince de Vaudémont, et conspiration en Franche-Comté étouffée. X. Campagne de 1707, sur le Rhin et en Flandre. XI. Bataille d'Almanza. XII. Anecdotes qui la suivirent. XIII. Siége de Lerida et sa surprise. XIV. Siège et prise de Tortose. XV. Perte de la Sardaigne. XVI. Conspiration dans le Luxembourg. XVII. Prise de Gand et Bruges.XVIII. Combat d'Oudenarde. XIX. Anesdote sur le duc de Vendôme. XX. Suites de co combat. XXI. Prise de Lille par les alliés. XXII. Siége et prise de Gand par les mêmes alliés. XXIII. Malheurs de la guerre en 1709, en Espagne. XXIV. En Roussillon. XXV. En Dauphiné. XXVI. Et en Flandre. Campagne de 1706, en Italie, et célebre siège de Turin par le duc d'Orléans.

Tout ce qui s'étoit fait l'année précédente pour former le siège de Turin, qui, prêt à se faire, n'eut pas lieu, rendit pour cette année tous les préparatifs fort prompts. Le dépit si juste contre le duc de Savoie, le succès de Calcinato, tout récent et tout grossi, les espérances qu'on concevoit de ses suites, l'extrême désir de dépouiller M' de Savoie, et de le réduire à l'état du feu duc Charles IV de Lorraine, attiroient le Roi à ce projet,

Chamillart, plus sage qu'on ne l'a cru, en sentit le poids, et en fut estrayé pour son gendre, auquel il étoit destiné. Il voulut encore tout bien examiner avec Vauban en présence du Roi; et puisqu'il avoit fait la faute autresois de le prêter à Mr de Savoie pour fortisser ou plutôt pour persectionner

Abo MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

Turin, il étoit naturel de le choisir pour en faire le siège.

Vauban toujours le même, proposa son projet d'attaque, et les raisons de ce projet. Il détailla ce qu'il croyoit nécessaire pour réussir; il offrit, en lui fournissant ce qu'il demandoit, de se charger du siége; mais du siège uniquement, pourvu qu'il y fût le maître, et de rien au-delà, parce qu'il déclara avec franchise, qu'il ne s'entendoit point à la guerre de campagne, ni à commander une armée. Ce qu'il demanda, se trouva monter en toutes sortes de choses, à bien plus qu'il ne fut possible de lui fournir; et là dessus, il avertit le Roi bien fermement devant son ministre chez Mde de Maintenon, que Turin ne se prendroit pas à moins; et ce qui est incroyable avec la juste confiance du Roi en Vauban, fondée sur une si longue expérience, avec le silence et l'embarras de Chamillart, sur ce refus de Vauban, comme n'y pouvant réussir, la commission en fut sur le champ donnée ou plutôt confirmée à la Feuillade.

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 161

On peut juger qu'on fit jusqu'à l'impossible de toute part, pour le mettre en état de faire une conquête si capitale pour l'état, et importante à leur fortune particuliere, tout fut donc très-promptement disposé. La Feuillade arriva devant Turin le 13 Mai, et se mit à faire ses lignes et ses ponts. Tardif, faute de mieux, fut son premier ingénieur. Il n'avoit fait que des petits siéges en Baviere; ainsi cette forte besogne roula toute entiere sur deux Novices, fort ignorants, et par cette raison fort entêtés.

#### II.

Marchin est nommé pour commander après lui.

VILLARS parvenu aux richesses et aux plus grands honneurs, refusa tout net et sans balancer, de commander l'armée d'Italie sous M<sup>r</sup> le duc d'Orléans. Un autre que l'heureux Villars en eût été perdu; mais de lui, ou des Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

162 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES conjonctures tout fut trouvé bon, et Marchin à son refus, eut le commandement de l'armée d'Italie, sous M<sup>r</sup> le duc d'Orléans.

Mesdames de Savoie sortirent de bonne heure de Turin, et se retirerent à Coni, ensuite à Oneille, et puis à Savonne. M' de Savoie reçut assez mal les offres de sureté pour tous les lieux où elles voudroient aller, que la Feuillade lui envoya faire de la part du Roi, et lui-même il quitta Turin à la fin de Juin. Il en laissa le commandement au comte de Thaun, qui ne s'en acquitta que trop bien. et qui, long-temps depuis, a été gouverneur du Milanez. M. de Savoie emmena toute sa Cour. ses équipages et ses trois mille chevaux, et n'y laissa que 500 et 20 hussards. Il se mit à courir le pays, dans l'opinion que la Feuillade le suivroit et se distrairoit du siége pour tâcher de le prendre, en effet, c'est ce qui arriva.

La Feuillade, follement butté à la capture de M<sup>r</sup> de Savoie, et qui n'en vouloit pas laisser la gloire à un autre, quitta le siège, moquoit de lui. Ce prince ne laissa pas de se trouver long-temps dans les plus fâcheuses extrémités, qu'il soutint avec un grand art et un grand courage; et cette conduite de la Feuil-lade harrassa toute sa cavalerie et mit à bout son infanterie par tous les divers détachements qu'il en fit à droite et à gauche, et par la fatigue trop redoublée de celle qui restoit au siège.

Cette étrange folie aux dépens de l'objet si principal de prendre Turin et si pressé, qu'une heure étoit précieuse dans la crainte de l'arrivée du prince Eugene, lui donnerent tout le temps qui lui fut nécessaire. La négligence, la paresse, l'opiniâtreté, l'incurie de Mr de Vendôme pour un pays qu'il alloit quitter, offrirent à ce prince des facilités dont il sut bien profiter pour passer le Pô malgré M' de Vendôme, et lui donner le second tome de M<sup>5</sup> de Staremberg, et par le même chemin, si bien qu'il vint au secours de Mr de Savoie; et quoique fort arriéré, et les rivieres gardées, passa cette riviere et devança M' de Vendôme qui revenoit de cette belle course de Trente, et arriva à temps pour sauver Mr de Savoie,

M' le duc d'Orléans passa au siége, la Feuillade le recut magnifiquement, et lui montra tous les travaux, il le mena aux attaques, et lui fit tout voir; le prince ne fut content de rien; il ménagea pourtant la Feuillade, mais il ne crut pas devoir lui en sacrifier le succès, et il ordonna le changement de beaucoup de choses; mais des qu'il fut parti, la Feuillade remit tout de son autorité en son premier état, continua de pousser sa pointe, et toujours sans consulter qui que ce fût: depuis le commencement jusqu'à la fin, sa conduite impérieuse, le peu d'accès qu'il donnoit auprès de lui; sa hauteur et ves propos durs avec l'audace d'un étourdi qui compte éblouir par sa valeur et croire tout permis au gendre du tout-puissant ministre, le firent détester de toute son armés,

M' le duc d'Orléans, abandonné à lui même par M' de Vendôme, qui lui avoit laissé tout le poids de ses lourdes fautes, et ce qui fut bien pis, abandonné à la tutelle du maréchal de Marchin, laissa un corps à Médavid pour donner ordre aux convois et à

toutes choses, subordonné au prince de Vaudémont qui ne bougeoit de Milan: après avoir observé les ennemis quelques jours, il résolut de se porter, entre Alexandrie et Valence pour leur empêcher le passage du Taner, ou les réduire à un combat. Ce passage étoit le seul par lequel ils pussent pénétrer, et ne le point tenter, c'étoit abandonner le secours de Turin; le vouloir forcer, c'étoit s'exposer à un combat si désavantageux, qu'il 'y avoit une espece d'évidence qu'ils n'y pourroient jamais réussir. Le prince le proposa à ce maréchal, et ne le put persuader d'en donner la raison; c'est à quoi il ne falloit pas prétendre, puisque Marchin n'en allégua pas même d'apparente: il étoit maîtrisé par la Feuillade, qui désiroit ardemment de se voir capproché par l'armée. Marchin ne songeoit qu'à satisfaire le gendre du tout-puissant ministre, et à lui plaire; tous deux ne voyoient pas, qu'empêcher le secours de Turin, étoit tout faire, même pour le succès personnel de ce gendre fatal.

Tandis que le prince et le maréchal en L 3

étoient sur cette dispute, un courrier du prince Eugene à l'Empereur, fut enlevé par un de nos partis. Les dépêches étoient en chiffres, comme on le peut bien juger; et ces dépêches déchiffrées à Versailles, contenoient un grand raisonnement du prince Eugene à l'Empereur, précisément le même que Mr le duc d'Orléans avoit fait à Marchin. Il se terminoit à déclarer, que si le prince se postoit où il l'avoit si opiniâtrément proposé à Marchin, il étoit extravagant, (c'étoit le terme de la lettre) de tenter ce passage impratiquable de passer le Taner ailleurs; qu'ainsi il se trouveroit réduit à se résoudre à tout sur la perte de Turin, qu'il ne pourroit empêcher après avoir fait tout le possible, et à le supporter sans y ajouter celle, de l'armée impériale, inévitable, et par cela même, inutile pour sauver Turin en essayant follement de forcer un passage inattaquable.

Telle fut la justification ou plutôt l'éloge de Mr le duc d'Orléans par le prince Eugene à l'Empereur, dans une dépêche la plus secrete, que le Roi et son ministre virent de la premiere main, puisque faute de chiffres, elle leur avoit été envoyée pour la déchiffrer.

Tel fut le désespoir que le Roi et son ministre durent ressentir d'avoir donné de si fatales brassières à un prince qui en avoit si peu besoin, et encore de si mauvaises brassières.

## III.

Marchin régente le duc d'Orléans et le traverse chargé d'un secret de la Cour.

MARCHIN donc n'ayant pu être persuadé, ce fut au duc d'Orléans à céder peu à peu, à s'approcher de Turin, et à joindre l'armée du siège. Il arriva le 28 Août au soir. Le but commun de prendre Turin étoit bien le même, mais les moyens d'y parvenir, formerent des contestations sans nombre. M' le duc d'Orléans fut d'abord justement scandalisé, que la Feuillade eût changé tout ce qu'il avoit réformé et ordonné à son passage au siège, allant joindre M' de Vendôme. Cela

lui parut si essentiel pour le succès, qu'il le fit rétablir quoiqu'avec douceur et modestie-En effet, avec le chemin couvert pris, il se pouvoit dire qu'il ne trouva aucun progrès au siège: la Feuillade avoit perdu des contregardes, et d'autres ouvrages qu'il avoit pris, et qui avoient coûté la vie à plusieurs ingénieurs et à beaucoup de monde. Rien n'avançoit, et de plus on ne savoit par où s'y prendre pour avancer. La Feuillade, devenu de mauvaise humeur de son peu de succès, s'étoit rendu inabordable, et s'étoit acquis une telle haine des officiers généraux et particuliers, qu'ils ne se soucioient plus de lui: alors M' le duc d'Orléans reconnut les postes et les travaux du siége; il visita les lignes et le terrain par où le prince Eugene pouvoit venir, et tenter le secours. Il fut mal content de tout ce qu'il remarqua au siége; il trouva les lignes mauvaises, très-imparfaites, très-vastes, et très-mal gardées.

Il recevoit cependant des avis de toute part, que l'armée impériale s'avançoit, résolue de tenter le secours. Il voulut marcher à elle,

### DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 169

et se saisir des passages de la Duère pour y faire à la vérité moins surement et moins bien qu'à ceux du Taner, mais mieux au moins que dans les lignes, si étendues, si mal faites et qu'il étoit si impossible de garder par-tout. Il trouva la même opposition pour la Duère qu'il avoit éprouvée pour le Taner. Marchin prétendit qu'en s'éloignant du siége, on pouvoit jeter de la poudre dans la place qui en manquoit, ce dont on ne pouvoit douter, parce qu'on avoit trouvé plusieurs peaux de bouc qui en étoient pleines, nageant sur le Pô, qu'on y avoit prises, et qui avoient été. jetées, dans l'espérance que le courant les porteroit aux assiégés. Le fait étoit vrai, mais la réponse aisée, et ce que craignoit Marchin, étoit incertain, tandis qu'il ne l'étoit pas, que ces poudres jetées dans la place n'en différoient que peu la prise, et ne la pouvoient empêcher, si le prince Eugene se désistoit de la secourir. Cette évidence de raison fut inutile; lamais Marchin ne se laissa entamer.

Les ennemis s'approchant toujours, le prince pressa le maréchal de sortir des lignes, telles

que se les ai décrites, et qui ne se pouvoient garder, de présenter la bataille au prince Eugene, avec tous les avantages qui se trouvoient perdus dans des lignes nouvellement tracées, point achevées, et d'une étendue qui ne se pouvoit garder. Le prince Eugene marchoit par des pays, depuis longtemps si ruinés, que son armée n'en pouyoit plus, qu'il étoit impossible qu'il pût subsister vis-à-vis de la nôtre, sans laisser périr la cienne de misère, qu'il n'hasarderoit peutêtre pas de l'exposer en rase campagne à l'impétuosité françoise; et en ce cas, qu'il abandonneroit le secours de Turin qui tomberoit après nécessairement; que s'il donnoit la bataille, rien n'étoit plus indifférent pour les François que de la donner aussi de leur côté, d'attaquer et de se manier en terrain libre, ou de ne faire que se désendre derriere de mauvaises lignes qui seroient percées de tous les côtés. De plus, que si les troupes harassées du prince Eugene étoient battues, elles se trouveroient sans retraite entre notre ármée et la Savoie dont nous étions maîtres, ayant été obligées à faire ce grand tour, parce

que tout l'autre côté étoit inaccessible. Marchin, gourmandé par la Feuillade, répondit que toutes ces raisons étoient véritables, mais que le parti proposé par le prince, ne se pouvoit prendre qu'en fortifiant l'armée de quarante-six bataillons, qu'Albergotti avoit sur la hauteur des capucins, par où la place pouvoit alors recevoir quelques secours.

Cela étoit vrai; mais il étoit vrai encore que rien n'étoit plus inutile qu'une armée sur cette hauteur, pour ne rien faire que la garder de petites tentatives, à quoi peu de bataillons auroient suffi, et qui cependant avoit porté un grand affoiblissement au reste des troupes du siége; à cette raison du maréchal, la réponse étoit la même qu'à cellé des poudres. Ce secours à jeter par la hauteur des capucins dégarnie, étoit incertain: il ne pouvoit être grand; il ne pouvoit être préparé ni appuyé d'aucunes troupes; et si avec ce secours, le prince Eugene se trouvoit réduit à n'oser combattre ou à être battu, Turin étoit sans ressource, et avec ce secours jeté par les capucins, seroit pris à l'aise 15 jours plutôt ou plus tard.

Cette dispute s'échauffa tellement que Mar-Chin consentit à un conseil de guerre: tous les lieutenants généraux y furent appelés, et la matière y fut débattue, mais les ordres de la Feuillade, gendre favori du ministre, arbitre de la fortune de tout homme de guerre, et Marchin, dépositaire, disoit-on du secret, n'avoient garde de n'être pas suivis. Le seul d'Estaing y parla en homme d'un courage libre, et seul aussi, y acquit de l'honneur. Albergotti, Italien rafiné, prévit la honte et l'orage, et se tint à son poste sous prétexte d'éloignement : tous les autres opinerent servilement, de sorte que ce remede rendit le mal incurable. M' le duc d'Orléans protesta devant tous, des malheurs qui alloient arriver, et déclara que n'étant maître de rien, il n'étoit pus juste qu'il essuyât l'affront que la nation alloit recevoir, et le sien particulier encore: il demande sa chaise de poste, et à l'instant il voulut quitter Tarmée. Marchin, la Feuillade et les plus distingués de ce conseil de guerre, mirent tout en œuvre pour l'arrêter; revenu enfin de ce premier mouvement, content peutêtre d'avoir marqué sa fermeté jusqu'à ce

point, et si fortement manifesté combien peu l'événement imminent lui pouvoit être imputé, il consentit à demeurer; mais en même temps il expliqua qu'il ne se mêlerois plus du tout du commandement de l'armée, jusques là même, qu'il refusa de donner l'ordre et qu'il renvoya tout à Marchin, à la Feuillade, ou à quiconque en voudroit prendre le soin, et il l'exécuta de la sorte sans pouvoir être ramené.

L'opiniatreté si funeste des chefs, étoit la folle espérance uniquement fondée sur la grandeur du dessein & que le prince Eugene n'oseroit attaquer les lignes; qu'en se retirant ainsi, Turin seroit pris, non par sa victoire, non par son fait, mais par le siège et les lignes dont la Feuillade avoit eu la direction comme général, et par conséquent, n'en partageroit la gloire avec personne. Tel est le vrai fait, qui soutenu de captieuses raisons et de tout le feu d'une bouillante et puissante jeunesse, asservit Marchin, et finit par égorger la France, tel fut l'état des choses pendant les trois derniers jours de ce siège désastreux,

que toute l'armée n'en fût pas instruite jusqu'aux soldats. Son rang, la justesse et la fermeté de ses avis dont les vieux soldats ne sont pas incapables d'être quelquefois bons juges, ce que plusieurs d'entre eux sé souvenoient de lui avoir vu faire à L'uve, à Steinkerke, Neerwinden, les faisoit murmurer de ce qu'il ne vouloit plus commander l'armée. et comme il passoit donc de la sorte à la tête du camp, un soldat de Piémont l'appela par son nom, et lui demanda s'il leur refuseroit son épée; ce mot fit plus que n'avoient pu faire les officiers généraux qui l'avoient été tirer de chez lui. Il répondit au Soldat qu'il · la lui demandoit de trop bonne grâce pour en être refusé, et mettant à l'instant de côté tant de mécontentements si viss et si justes, il ne pensa plus qu'à secourir Marchin et la Feuillade malgré eux-mêmes. Mais il n'étoit plus possible de sortir des lignes, quand bien même ils y auroient consenti.

V.

# Etranges perfidies qui font perdre la bataille.

ARMÉE ennemie commença alors à paroître, et s'avança si diligemment que le tems manqua pour achever les dispositions. Marchin plus mort que vif, voyant son espérance trompée, abymé dans les réflexions qui n'étoient plus de saison, parut comme un homme condamné, incapable de donner un ordre à propos. Les vuides étoient fort grands dans les lignes. Mr le duc d'Orléans envoya chercher les 46 bataillons d'Albergotti, mais la Feuillade bien/plus craint et obéi que le prince, avoit défendu à Albergotti de bouger malgré les ordres réitérés de M' le duc d'Orléans; cependant le duc d'Orléans pour remplir un peu les intervalles de la ligne si dégarnie, y mêla des escadrons avec les bataillons, et la fortifia en affoiblissant sa seconde ligne, comptant toujours que les

Mein. du K. de Louis XIV. Tome IV. M.

attendant il envoya hâter d'autres troupes un peu éloignées de passer au petit pont et de venir à lui, garnir les lignes, mais la Feuillade encore poussé de je ne sais quel démon et qui sut cet ordre, s'en alla se mettre sur ce petit pont, et les arrêter. La désobéissance fut telle, que M<sup>r</sup> le duc d'Orléans ayant lui-même commandé à un officier qui menoit un escadron du régiment d'Anjou, de le faire marcher, il le refusa, sur quoi le prince lui balafra le visage et le fit dire au Roi.

L'attaque commencée sur les dix heures du matin fut poussée avec une incroyable vigueur, et soutenue d'abord de même. Langallerie perça le premier, par des intervalles que le petit nombre de nos troupes laissoit ouvertes, le prince Eugene y courut avec des troupes; d'autres intervalles, où l'on ne put suffire, donnerent entrée à ces troupes; Marchin vers le milieu du combat, reçut un coup qui lui perça le bas ventre, et lui çassa les reins et fut pris en même temps

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 170 et conduit dans une carriere éloignée. La Feuillade éperdu, couroit par - tout en s'arrachant les cheveux, incapable de donner aucun ordre. Le duc d'Orléans les donna tous, mais toujours fort mal obéi, il y fit des merveilles, toujours dans le plus grand seu, avec un sang froid, qui voyoit tout, qui distinguoit tout, qui le conduisoit par-tout où il y avoit le plus à remédier et à soutenir par son exemple qui animoit et l'officier et le soldat. Blessé d'abord assez légérement vers la hanche, ensuite près du poignet dangereuse. ment et douloureusement, il fut inébranlable. Voyant que tout commençoit à s'ébranler, il appeloit les officiers par leur nom il animoit les soldats de la voix, il mena lui-même les escadrons et les bataillons à la charge. Vaincu enfin par la douleur et affoibli par le sang qu'il perdoit, il fut contraint de se retirer un peu pour se faire panser, à peine en donna-t-il le temps, il retourna où le feu étoit le plus vif. Mais le terrain, l'ordre, la discipline, tout sembloit de concert pour confondre les François, trois fois le Guerechois avec sa brigade de la vieille ma

rine avoit repoussé les ennemis avec beaucoup de courage, et encloué leur canon; trois fois il avoit réparé la bataille, lorsqu'affoibli par tout ce qu'il avoit perdu d'officiers et de soldats, il manda à la brigade voisine qui le devoit soutenir, de s'avancer pour faire front avec la sienne, et l'empêcher d'être débordée par un plus grand nombre de bataillons frais qu'il voyoit venir à lui pour la quatrieme fois. Cette brigade et son brigadier dont il faut ensevelir ici la mémoire, le refuserent tout net. Ce fut le dernier moment du peu d'ordre qu'il y eut dans cette bataille. Tout ce qui suivit, ne fut que trouble, confusion, débandement, fuite et déconfiture, ce qu'il y eut de plus horrible, c'est que les officiers généraux et de tout caractère, l'en excepte bien peu, plus en peine de leurs équipages et de la bourse qu'ils avoient faite par leur pillage, l'augmenterent plus qu'ils ne s'y opposerent, et furent plus qu'inutiles.

Monsieur le duc d'Orléans, convaincu enfin qu'il étoit impossible désormais de rétablir cette malheureuse journée, se résolut à y laisser le moins qu'il se pourroit. Il retira son artillerie légère, ses munitions, tout ce qui étoit au siège et aux travaux les plus avancés, songea à tout avec une si grande présence d'esprit que rien ne lui échappa. Enfin ramassant autour de lui ce qu'il put d'officiers généraux, il leur exposa brièvement, mais avec justesse, qu'il n'étoit plus temps que de penser à la retraite, et à prendre le chemin d'Italie, que par conséquent ils y demeureroient maîtres, enfermeroient l'armée victorieuse autour de Turin, lui empêcheroient tout retour en Italie, la feroient périr dans un pays entierement ruiné et désolé, dans l'impossibilité d'y subsister et d'en sortir, encore moins de s'y réparer, tandis que l'armée du Roi lui fermant la communication de tous les secours, se trouveroit dans un pays abondant où ils seroient les plus forts, à portée de tout et de tout entreprendre avec temps et loisir. Cette proposition effaroucha au dernier point des esprits peu rassurés qui espéroient au moins ce fruit de leur désastre et qu'il leur procureroit le retour si désiré en France pour y porter leur argent dont ils s'étoient gorgés à toutes mains en Italie.

La Feuillade à qui tant de raisons devoient fermer la bouche, se mit si bien à combattre cet avis, que le prince poussé à bout d'une effronterie si soutenue, lui imposa silence et fit parler les autres. D'Estaing fut encore le seul qui appuya l'avis d'Italie. Le débat tint du désordre de la journée et de l'abattement où la blessure de M' le duc d'Orléans l'avoit mis. Il le finit en leur disant, que le temps ni le lieu n'étoient pas susceptibles d'une plus longue dispute; que las enfin d'avoir eu tant de raisons, et si peu de créance, il s'en vouloit faire croire à son tour, maintenant, qu'il étoit libre, et donna l'ordre de marcher au pont et de se retirer en Italie. Il n'en pouvoit plus, son corps et son esprit s'épuisoient également; après avoir marché quelque temps, il se jeta dans sa chaise de poste, il continua ainsi la marche et traversa le Pô sur le pont, entendant derriere lui les officiers généraux qui murmuroient tout haut du parti qu'il prenoit, désespérés de se revoir en Italie et sans communication avec la France qui leur tenoit si fort au cœur.

Le bruit alla même si loin sur-tout de l'un d'entre eux, que Mr le duc d'Orléans trop lustement irrité ne put s'empêcher de passer sa tête par la portiere, de lui reprocher sa maîtresse par son nom et de lui dire que pour ce qu'il faisoit à la guerre, il feroit mieux de rester avec elle. Cette sortie fit taire un chacun, mais il étoit arrêté que l'esprit d'erreur et de vertige déeroit seul notre armée, et sauveroit les alliés. Comme on débouchoit le pont du côté d'Italie, Darennes major général et officier général, vint à toute bride devers la tête du corps d'Albergotti. Il présenta un officier à Mr le duc d'Orléans, qui lui dit que les ennemis occupoient les passages par où il étoit indispensable de passer; sur les questions du prince, l'officier l'assura que ce poste étoit bien retranché, occupé par le régiment de la Croix blanche dont entre autres, il avoit bien reconnu les drapeaux; et qu'il se croyoit sur aussi d'y avoir reconnu la personne de M' le duc de Savoie.

Malgré un rapport si positif, le prince en trop juste défiance après tout ce qu'il avoit

vu et entendu sur le parti d'Italie, voulut qu'on continuât la marche, quitte à revenir, si les passages se trouvoient occupés de maniere à ne pouvoir passer, on continua donc et en attendant on envoya les reconnoître. Les officiers généraux n'en voulurent pas être les dupes. Le chemin vers nos Alpes étoit sans danger, ils le firent prendre et depuis continuer à ce qu'on avoit de vivres et de munitions tellement qu'après une derniere Journée de marche, et des rapports fort équivoques, on avertit M' le duc d'Orléans qu'il n'avoit ni vivres ni munitions, qui, ayant pris et continué la route du côté de France, rendoit celle d'Italie impossible, que d'ailleurs on lui maintenoit toujours fermée par les ennemis. La rage et le désespoir de tant de criminelles désobéissances, pour ne pas dire de trahisons redoublées, joints à la douleur de sa blessure et à la foiblesse où il se trouvoit, le firent retomber au fond de sa chaise, et dire qu'on allât donc où l'on voudroit et qu'on ne lui en parlât plus,

Telle est l'histoire de la catastrophe d'Italie,

on sut depuis que tout le rapport de cet officier mené par Darennes étoit entièrement controuvé, qu'il n'y avoit personne dans aucun passage pour disputer celui d'Italie, pas même le moindre obstacle, et pour combler les regrets, l'avantage que Medavid remporta deux jours après, par lequel, en arrivant, Mr le duc d'Orléans se fût trouvé maître absolu de toute la Lombardie et d'acculer sans ressources, le prince Eugene, entre lui et la Savoie que nous tenions, c'est ce qui combla la douleur de ce prince en arrivant à Oulx au milieu des Alpes où il étoit en sureté entre ses quartiers, ne pouvant passer outre par l'état de sa blessure.

Le Roi reçut cette cruelle nouvelle à Versailles, le mardi 14 Septembre avant son lever.

L'armée dans ce subit retour, marcha donc à colonnes renversées sur Pignerol, le changement de dispositions, fit que quantité d'équipages qui sans le savoir se trouvoient à l'arriere-garde, furent pillés ou perdus la nuit

dans la montagne. Albergotti dont les troupes n'avoient pas, comme on l'a vu, combattu, fut chargé de cette arriere-garde, et la fit très bien nonobstant la nuit et la longueur de sa queue, l'embarras des défilés continuels et la confusion de la nuit. Du côté des ennemis il n'y eut pas la moindre inquiétude. Comblé d'une joie d'autant plus grande qu'elle étoit moins espérée, ils se contenterent de leurs succès qu'ils avoient encore peine à croire; leur armée n'en pouvoit plus, elle n'eut donc garde de troubler la retraite, on a su positivement depuis, que le prince Eugene avoit tout à fait pris le parti de cesser l'attaque et de faire sa retraite, si Guerechois eût soutenu la quatrieme décharge, sur laquelle il succomba, et fut pris par l'insigne lâcheté du brigadier et de la brigade qui refuserent de le secourir. On sut encore que Turin n'avoit pas plus de 4 jours de poudre : enfin rien ne manqua, peur les transporter de la joie la plus complete, et nous de la plus amère douleur. Il ne falloit pas moins qu'un enchaînement de miracles pour produire un si grand effet, dont un seul manqué, et lequel de tous que

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 187 ce pût être, emportoit la ruine de l'entreprise, dont Vendôme eut le premier déshonneur, que Marchin consomma et qui fut comblé par la Feuillade.

Marchin gagnant cette cassine éloignée, où il fut conduit, demanda une seule fois si Mr le duc d'Orléans étoit tué. Arrivé là avec un aide de camp et deux ou trois domestiques, il envoya chercher un confesseur, dicta quelque chose sur les affaires et mourut la nuit suivante. On trouva parmi ses papiers, des misères innombrables, et un amas de vœux plus que surprenans, un désordre immense dans ses affaires et des dettes pour six fois plus de bien qu'il n'en avoit et n'en eût jamais payé.

Dans une si cruelle retraite, l'armée manqua de pain, ce qui fut le comble de ses malheurs. Mr le duc d'Orléans outré, étoit le seul qui songeoit à tout et qui n'étoit soulagé par personne. Il s'arrêta pour attendre la queue de ses troupes et leur fournir du pain. Dès qu'il y en eut de cuit, il en fit

prendre à un gros détachement avec lequel il ordonna à Villoraye de s'aller saisir du château de Bar, passage unique, qui conservoit la communication et le retour en Italie par Yvrée. La Feuillade, qui s'étoit chargé de ce détail, voulut aller avec le détachement, le retarda à partir de deux jours, et n'oubliz qu'à lui faire prendre le pain qui lui étoit destiné. Il fallut donc s'arrêter dès le second four pour en envoyer chercher. Il est difficile d'exprimer le désespoir et le dépit de Mr le duc d'Orléans, qui étoit dans son lit, et qui croyoit le détachement bien loin; en apprenant ce double retardement auquel il remédia avec toute la promptitude possible. Le détachement après le pain arrivé, continua sa route, mais il ne marcha pas long-temps sans être averti, que les ennemis s'étoient emparés du château et du passage, de manière à n'en pouvoir être dépostés, et qu'ils l'avoient prévenu de vingt heures.

Cependant la Feuillade, hors de soi de tant d'affreuses sottises entassées les unes sur les autres, dépêche un courrier à Chamillart,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 189 lui envoie la démission de son gouvernement de Dauphiné, et lui mande qu'il est indigne de son estime, des grâces du Roi, et de voir le jour. Le lendemain il obtient permission de Mr le duc d'Orléans de s'en aller à Antibes profiter de l'occasion de quèlque bâtiment qui passoit à Gênes, pour se rendre auprès de Medavid, et là, servant sous ses ordres et se mettant à tout pour se rendre digne qu'on oubliât ses fautes. On regarda ce désespoir, feint ou vrai, comme une pasquinade pour faire pitié à son beau-père, et même au Roi qu'il comptoit bien qui ne seroit pas instruit de sa démission, ou s'il l'étoit, au moins ce ne seroit qu'à coup sûr pour lui.

# VI.

# Le Roi rend justice au duc d'Orléans.

LE Roi rendit une pleine justice à son neveu; le public équitable, la Cour même malgré 190 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES
ses jalousies, décernerent des lauriers à sa
défaite et l'éleverent d'autant plus que la fortune avoit voulu l'abaisser.

Ce fait est aussi mémorable que singulier, et je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de tant et de si unanimes louanges dans un malheur aussi complet. Tout le cri tomba sur Marchin, et nonobstant Chamillart, sur la Feuillade.

#### VII.

### Suite de ces désastres.

RAMILLIES, avec une perte légère, coûta; comme nous l'avons vu, les Pays-Bas espagnols et une partie des nôtres, par la terreur et le tournoiement de tête du seul maréchalde Villeroi, et l'affaire de Turin coûta toute l'Italie par l'ambition de la Feuillade, la servitude de Marchin, l'avarice, les ruses et les désobéissances des officiers généraux. L'affaire de

Turin ne coûta pas plus de quinze cents hommes, mais beaucoup de prisonniers et de blessés: nous y perdîmes encore assez d'officiers. L'abbé de Grancey premier aumé nier de M' le duc d'Orléans, médiocre prêtre, mais fort brave homme, fut tué à deux pas derrière lui, sur quoi le comte de Roucy die soit, que ce pauvre abbé mourroit de joie, s'il pouvoit savoir qu'il a été tué.

La retraite de notre armée en France, qui étoit cependant encore composée de quatre-vingt-quinze bataillons, de six régimens de dragons à pied, et de quatre à cinq mille chevaux, laissa au prince Eugène et au due de Savoie tout le temps nécessaire pour profiter de leur succès inoui. Ils ne s'amusèrent point à des réjouissances inutiles, mais ils reprirent rapidement toutes les places du Piémont et toutes celles de la Lombardie, que nous occupions. Chivas, Casal, Pavie, Pizigithone, Alexandrie &c. s'étoient rendues au duc de Savoie ou au prince Eugène, qui étoit dans Milan déclaré gouverneur général du Milanez, et qui bientôt après, se rendis

maître des châteaux de Milan, de Casal et de Tortonne. Vaudémont et Medavid retirés dans Mantoue, ne purent empêcher les fruits de la bataille de Turin et de la retraite de l'armée en France; on ne pensa plus à repasser dans l'Italie, qui fut perdue entierement.

#### VIII.

## Succès de Medavid.

Le neuf septembre, 1706. c'est à dire, le surlendemain de la bataille de Turin, Medavid marcha avec neuf mille hommes au secours de Castiglione-del-stivère, que le prince héréditaire de Hesse-Cassel assiégeoit avec douze mille hommes, lequel a été depuis Roi de Suède. Il laissa huit cents hommes dans la ville qu'il avoit prise, leva ses quartiers de devant le château, et vint au devant de Medavid, dans une belle plaine, qui, de son côté marcha aussi à lui. Notre cavalerie, deborDU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 193

débordée par celle des ennemis, fut d'abord un peu en désordre, elle fut augmentée par la fuite, de quatre régimens d'infanterie Milanois et Napolitains. Lebret qui commandoit une brigade en seconde ligne, alla les remplacer sans attendre d'ordres. Medavid fit mettre l'épée à la main à toute son infanterie, qui essuya toute la décharge de l'infanterie ennemie, elle la chargea ensuite, et la défit entièrement. La cavalerie ennemie voyant l'infanterie défaite, s'enfuit; on leur tua deux mille hommes, on leur en prit quinze cents, outre les huit cents laissés dans la ville, tout leur canon, et beaucoup d'étendarts et de drapeaux.

Medavid fit passer le Mincio au prince de Hesse et le poursuivit jusqu'à l'Adige. Il lui tua encore du monde, prit des traîneurs dans cette poursuite, et reprit Gaëte. Cet étrange contraste avec l'affaire de Turin, ne diminua point, comme on le doit sentir, la douleur de notre retraite en France, au lieu de l'avoir faite en Italie. Nous ne laissâmes pas que de perdre du monde dans cette action, Medavid en fut fait sur le champ, chevalier de l'ordre.

Méin. du R. de Louis XIV. Tom. IV. N

#### IX.

Récompenses de Medavid, celles du prince de Vaudémont, et conspiration en Franche-Comté étouffée.

EDAVID, après sa victoire, se maintint avec ses troupes sans que les ennemis osassent l'attaquer. Il tenoit Mantoue et quantité d'autres places: ne renvoyant point de troupes en Italie, il restoit deux partis à prendre, que Medavid proposa tous deux, et desquels, soit de l'un et de l'autre, il répondoit. Le premier, et celui sur lequel Medavid appuya le plus, étoit de se cantonner en Lombardie, d'y abandonner à leurs propres forces. les places qui ne s'y pouvoient couviir, de conserver les principales, sur-tout Mantoue, de les bien munir toutes, et de se tenir sur la défensive en Lombardie, où la subsistance ne pouvoit manquer, sans aucun secours, et fatiguer les ennemis par les courses de nos garnisons, et par la nécessité des siéges,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 195 les amuser ainsi, en attendant les événemens et les empêcher de venir nous attaquer chez nous.

L'autre parti, étoit de marcher avec la petite armée, par les pays Vénitiens, et ecclésiastiques, très-neufs et très-abondans, droit au royaume de Naples qui se maintenoit encore, mais qui ne pouvoit que tomber bientôt, s'il secouru par la diversion d'Italie. n'étoit C'étoit au moins conserver à l'Espagne, Naples et la Sicile, et ne pas tout perdre à la fois, en ne prenant aucun de ces deux partis, dont chacun des deux étoit très-pratiquable; mais il étoit écrit que les ténébres dont nous étions frappés s'épaissiroient de plus en plus, et que le nombre et l'énormité de nos fautes entassées les unes sur les autres en Italie la campagne derniere, seroient comblées par celle de son entier abandon. Le premier partifut regardé comme trop hasardeux, on craignit par le second, d'offenser un Pape foible et une république infidelle, qui avoit toujours favorisé ouvertement les impériaux, et un Pape, qui bien que de mauvaise grâce, n'avoit

osé résister à leur volonté. Le trajet étoit court, facile, sans obstacles quelconques, toufours dans l'abondance, et Naples et la Sicile étoient sauvés. On en eût été quitte pour des cris de politique et pour des excuses de même sorte. On s'en fit des monstres, on aima mieux regarder tout d'un coup Naples et la Sicile comme perdus. Vaudémont avoit le commandement d'honneur, Medavid, qui portoit tout le poids, l'avoit en effet. Le Milanès, depuis la perte de Turin, ne rapportoit plus à Vaudémont l'autorité ni l'argent qui le rendoient grand, il avoit des sommes immenses qu'il ne vouloit pas hasarder. L'on a vu ses insignes perfidies, je ne sais s'il ne se défia pas de ses souplesses dans des conjonctures si délicates de cette décadence. Il sentoit sa partie si bien faite en France, qu'il s'en promettoit tout, et la suite a fait voir qu'il ne se trompoit pas. Il appuya donc ces deux partis si foiblement, qu'il les discrédita, par cela même qu'il avoit un intérêt apparent de désirer qu'on prît celui de se soutenir en Lonibardie qui lui en conservoit le commandement et ce qui restoit de son gouvernement

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 197 du Milanes, et son bonheur aidé de sa cabale fut tel, que le Roi lui sut le meilleur gré du monde de cette foiblesse d'appuyer, comme étant plus sincère qu'intéressée. Enfin, dans le besoin où l'on étoit de bonnes et vieilles troupes, on ne considéra pas où elles seroient le plus utiles, pour occuper l'ennemi et l'éloigner de nos frontières; on ne se frappa que de l'idée de sauver celles-ci, et de les employer dans nos armées. Vaudémont fut donc chargé de négocier de concert avec Medavid, le libre retour de nos troupes, et de leur suite, leur retraite en Savoie, la route qu'elles tiendroient, et tout ce qui regardoit leur marche et leur subsistance, en payant et en abandonnant tout ce que nous avions en Italie. On peut juger s'il eut peine à être écouté, et à conclure un traité si honteux pour la France et si utile et si glorieux à ses ennemis. Tout y fut fait assez à la hâte, pour ne se pas donner même le loisir d'en avertir le malheureux duc de Mantoue, notre allié, à temps, dont les places, l'état et Mantoue même, furent remis à l'Empereur. Le duc se retira précipitamment à Venise, et envoya

198 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES sa femme en Suisse dont il n'avoit point d'enfans.

Sur la fin d'avril, Vaudémont et Medavid arrivèrent à Suse, avec près de vingt mille hommes, tant des troupes du Roi que de celles du Roi d'Espagne.

X.

Campagne de 1707 sur le Rhin, et en Flandre.

Le 9 mai, c'est-à-dire le lendemain du détail de la bataille d'Almanza, apporté au Roi, Medavid arriva à Marly, et y fut trèsbien reçu du Roi, qui lui donna le gouvernement du Nivernois, qui venoit de vaquer par la mort de M<sup>r</sup> de Nevers, et 12,000 liv. de pension: le Roi lui dit que c'étoit en attendant mieux. Ces grâces contre l'ordinaire ne furent enviées de personne et chacun y applaudit avec la plus grande raison. On le

fit partir au bout d'un mois pour aller commander en chef, en Savoie et en Dauphiné.

Le prince de Vaudémont ne tarda pas à suivre Medavid, Mdlle de Lillebonne et Mde d'Espinoy ses nièces, qui furent au devant de lui, le menèrent loger chez Mde de Lillebonne leur mère et sa sœur, à l'hôtel de Mayenne rue St. Antoine, près les filles Ste. Marie, maison précieuse aux Lorrains, pour avoir appartenu au fameux chef de la ligue, dont ils lui ont chèrement conservé le nom, les armes, et l'inscription au dessus de la porte, et où est une chambre, dans laquelle furent enfantées les dernières horreurs de la ligue, l'assassinat d'Henri III, et le projet de l'élévation solidaire de l'infante d'Espagne et du fils du duc de Mayenne pour Roi et Reine de France, en les mariant et en excluant à jamais Henri IV et toute la maison de Bourbon. Cettechambre s'appelle encore aujourd'hui, la chambre de la ligue, dont rien n'a été changé depuis, par le respect et l'amour qu'on lui porte,

Le prince de Vaudémont fut reçu du Roi, comme un homme qui lui avoit rendu et à son petit-fils, les plus grands services, et qui en dernier lieu, lui avoit sauvé 20 mille hommes, par le traité qu'il avoit fait avec le prince Eugène, pour les ramener en sureté, en lui livrant l'Italie. Il avoit acquis des sommes immenses à Milan, et dans quelque splendeur qu'il eût vecu, il lui en étoit resté beaucoup, comme on ne put s'empêcher d'en être convaincu dans la suite. Mais il ne falloit pas le laisser apercevoir, pour obtenir gros, et pour ne pas perdre le mérite d'un homme si grandement établi et qui revient tout nud. Ses services méritoient une récompense, le Roi lui donna (0,00) liv. de pension; et Mde. des Ursins, malgré l'état fâcheux des finances et des affaires d'Espagne, pour plaire à Mde de Maintenon, et lui faire voir ce qu'elle pouvoit sur elle, mais plus en effet, pour faire montre de sa puissance, fit donner à Mr et à Mde de Vaudémont 190,000 l. de pension. Ces grâces ne purent affoiblir un instant son parfait attachement à la maison d'Auttiche, dont il . lui donna dans toutes les occasions les preuves

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 201 des plus secretes à la vérité, mais en même temps les plus marquées. Il demanda à plusieurs reprises d'être chevalier de l'ordre: cette demande lui fut, quoiqu'avec force regrets, constamment refusée, sur ce qu'un des statuts de l'ordre du St. esprit en excluoit tous les bâtards, sans aucune autre exception que ceux des Rois.

Qui que ce fût de sage et de raisonnable à la Cour, ne put cependant goûter la solide et brillante figure qu'y faisoit Vaudémont, par les grâces pécuniaires qu'il avoit obtenues et par ses distinctions de considération. Les Espagnols sur-tout, et ceux qui avoient servi dans leurs troupes en Italie, en étoient suprêmement indignés. Ils ne pouvoient comprendre, comment ce citoyen, méprisé de l'univers, affranchi des Hollandois, confident du Roi Guillaume, créature de la maison d'Autriche, serviteur si attaché et si employé toute sa vie de tous les ennemis personnels du Roi et de la France, et qui les avoit peut-être plus utilement servis, depuis que la conservation des grands emplois qu'il leur devoit, l'avoit fait extérieurs

ment changer de parti, comment, dis-je, ce prothée, pouvoit avoir enchanté si complétement le Roi, et tout ce qui avoit le plus d'accès auprès de lui en tout genre.

Vaudémont, comblé au point qu'on vient de voir, et avec un intérêt si capital de conserver tout ce qu'il venoit d'obtenir et d'entretenir cette considération éclatante, ne put commencer enfin à devenir fidelle, le succès de ses artifices lui donna la confiance de les continuer. Tout ce qu'il vit et reçut de notre Cour ne put le réconcilier avec elle, et ne servit qu'à la lui faire mépriser. Il y resserra de plus en plus ses anciennes et intimes liaisons avec ses ennemis, et logé dans Paris dans le temple de la haine contre des Bourbons, avec des Lorraines si dignes des Guises, lui, si digne émule du trop fameux abbé de St. Nicaise, et du cardinal de Guise, ils y passoient leur vie en trahisons. Barrois, depuis le rétablissement du duc de Lorraine son envoyé ici, logé avec eux, étoit un homme de tête et d'intrigue, qui avoit l'art de se faire considérer, tout ce qu'ils pouvoient découvrir

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 203

de plus secret sur les affaires, soit par la confiance qu'on avait prise en Vaudémont, soit par l'adresse qu'il avoit, lui, ses nièces et Barrois, par diverses voies, de savoir beaucoup de choses importantes, ils en étoient fort bien informés, ils les mandoient au duc de Lorraine, et ce qui étoit trop important pour le confier au papier, se disoit à Lunéville, dans leurs courts et fréquens voyages, sans toutefois que Barrois bougeât amais de Paris ou de la Cour, tant pour demeurer au fil des affaires, que pour paroître ne se mêler de rien, et ne donner aucunsoupçon par ses absences. De Lunéville, les courriers portoient avis à Vienne. Le ministre que l'Empereur tenoit auprès du duc de Lorraine, entroit avec eux dans le Conseil qu'ils tenoient sur la manière de profiter de leurs découvertes et de la conduite qu'ils devoient tenir pour y mieux réussir. L'on a su toute cette dangereuse menée, par un ecclésiastique de l'église d'Osnabrug attaché à l'évêque, frère de Mr de Lorraine, et chargé de ses affaires à Lunéville et à Paris. Il ajouta que Mr de Lorraine faisoit sous main, des amas de

bled, et de toutes choses, entretenoit sans qu'il y parût, un grand nombre d'officiers dans son petit état, pour être tous prêts à lever au premier ordre, des troupes qui se trouveroient en un instant sur pied, si-tôt que les confonctures le pourroient permettre. Telles furent les sources des prétentions de ce Duc, lors des négociations que les alliés soutinrent avec la plus grande opiniâtreté. Telle fut la dissimulation et les artifices de ce Prince, jusqu'à ce qu'il vit jour au succès, par la décadence, où les malheurs de la guerre avoient jeté la France, et jusqu'à quel extès, et sous quels odieux prétextes il porta et fit appuyer ses demandes. Telle est la reconnoissance de la maison de Lorraine, si grandement, et depuis si long-temps établie en France, vivant à ses dépens; tels sont ces louvetaux que le cardinal d'Ossat a dépeints si au naturel dans ses admirables lettres; tel est le peu de profit que nos rois ont tiré de la prophétie de François I mourant, à Henri II son fils, que " s'il n'abaissoit la maison " de Guise qu'il avoit trop élevée, elle le à mettroit en pourpoint, et ses enfans en

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 205

chemise., Si cette prophétie ne s'est point vérifiée à la lettre, l'on sait bien qu'il n'a point dépendu de cette maison, qui certainement a fait humainement tout ce qui dépendoit d'elle, quoiqu'elle ait été comblée dans tous les temps, de richesses, d'embellissemens et de grandeur par la France. Il est bon de placer ici, le récit d'une conspiration en Franche-Comté, quoiqu'elle soit arrivés quelque temps après.

Elle fut préparée en Lorraine, et allait à attaquer l'état dans ses fondemens. M<sup>1</sup>? de Lillebonne avoit une terre à l'extrémité de la Franche-Comté: et dans cette terre le bailli, les curés, les officiers de Lillebonne tramoient une conspiration, qui se répandit dans la province, y entraîna des gens des trois ordres, y gagna des membres du parlement de Besançon: on avoit pris des mesures pour égorger la garnison de cette place, s'en rendre maître, faire révolter la province en faveur de l'Empereur, comme étant un fief et un domaine ancien de l'Empire. Le voisinage de la Suisse et du Rhin, facilitoit le commerce entre les

impériaux et les conspirateurs, et les gens de la Die de Lillebonne faisoient les allées et les venues. Un perruquier, dont le grand père avoit servi utilement à la seconde conquête de la Franche-Comté, fut sondé, puis admis dans le complot: il en avertit le Guerchois, qui, de l'intendance d'Alençon, avoit passé à celle de Besançon. Le Guerchois l'écouta et lui ordonna de continuer avec les conspirateurs pour être en état de tout savoir et l'en avertir; ce qu'il exécuta avec beaucoup de sens, d'esprit et d'adresse; il sut par lui, les trois sortes de personnes et de rangs qui étoient de la conspiration; leurs liaisons avec les impériaux, et le désespoir du peuple, qui écrasé d'impôts, se livroit à la puissance étrangère en grand nombre. Le perruquier s'insinua si avant chez le bailli de Mdlle de Lillebonne et du curé de la paroisse où demeuroit ce bailli, qu'ils l'abouchèrent en de là du Rhin, avec un Général de l'Empereur, et chez eux avec les principaux chefs de leur intelligence et de toute l'affaire dans la province. Il apprit qu'un gros des troupes de l'Empereur devoit tenter de passer en Franche-Comté, et tout risquer pour y

pénétrer s'il trouvoit des obstacles. Le Guerchois qui en avoit déjà communiqué au comte de Grammont, qui y commandoit avec fidélité, quoique de la province, crut qu'il n'y avoit pas de temps à perdre, envoya un courrier au duc de Harcourt, et un autre au Roi, sans qu'on s'en apperçût à Besançon, où ils prirent sagement leurs mesures. Les choses en étoient là, lorsqu'un gros détachement de l'armée impériale remonta le Rhin par l'autre côté, pour joindre un autre corps arrivé en même temps de Hongrie, mené par Mercy, ce qui fit soupçonner au duc d'Harcourt qu'ils ne voulussent faire le siège de Huningue, tandis que le gros de l'armée impériale sous le duc d'Hannover s'approchoit des lignes de Lauterbourg, et faisoit contenance de vouloir les attaquer. Harcourt avoit laissé le comte duBourg dans la haute Alsace, avec dix escadrons et quelques bataillons, qui cependant étoit inquiété par le duc d'Hanover, dont le grand projet étoit l'éxécution du dessein sur la Franche-Comté; mais avec celui de tomber sur les lignes de Lauterbourg, si Harcourt les dégarnissoit trop en faveur du secours

de la haute Alsace. Parmi ces manèges de guerre, Harcourt profitant du long détour que les impériaux détachés de leur armée ne pouvoient éviter pour tomber par le haut Rhin, où ils en vouloient, et averti par le courrier de Franche-Comté, se tint en apparente inquiétude sur ses lignes, et dès qu'il vit le détachement impérial déterminé par ses marches forcées dont il étoit bien informé. il envoya huit escadrons et 5 ou 6 bataillons à duBourg, avec ordre de combattre les ennemis, forts ou foibles, sitôt qu'il pourroit les joindre. Pendant ces mesures, Mercy traversa le Rhin à Rheinfeld non loin du territoire des Suisses avec l'air de le violer, tandis que le détachement impérial se préparoit à jeter un pont à Neubourg pour y passer le Rhin. Mercy parut près de Brisac, résolu de pénétrer s'il pouvoit, même sans attendre le détachement de l'armée impériale, qui le venoit joindre par le pont de Neubourg. Harcourt bien informé dé tacha encore deux régiments de dragons pour Joindre Dubourg à tire-d'aile et lui réitérer l'ordre de combattre fort ou foible. Les deux régimens de dragons arriverent fort à propos.

Le jour devenoit grand, Dubourg faisoit ses dispositions pour attaquer Mercy qu'il venoit d'atteindre: avec ce petit renfort, il les attaqua vigoureusement, les enfonça et en une heure et demie les défit si complétement que les impériaux se sauverent de vitesse à grand' peine. Le combat fut sanglant: on leur prit leurs canons, équipages, bateaux, drapeaux, étendarts, et le carrosse et la cassette de Mercy qui se sauva à Bâle et qui dut son salut à la vitesse de son cheval, après avoir soutenu jusqu'au bout, quoique blessé dangereusement. C'est le même Mercy qui commanda ensuite l'armée impériale en Italie, & fut tué à la bataille de Parme. Le comte de Breüner fut tué en ce combat d'Alsace, et quantité de leurs troupes dont on fit 2500 prisonniers. On crut qu'ils eurent 1500 morts, et plus de mille de noyés dans le Rhin.

Le Roi apprit cette nouvelle à Versailles le 31 Août. Deux heures après que Mercy fut entré dans Bâle, il envoya un trompette savoir ce qu'étoit devenu un officier lorrain, et prier, s'il étoit prisonnier, de le lui rendre sur sa parole.

Il étoit prisonnier, et Dubourg le lui renvoya galamment sans réflexion. Le lendemain, il recut un courrier de le Guerchois qui mandoit de prendre garde sur-tout à ce lorrain s'il étoit pris et le félicitoit de sa victoire qui sauvoit la Franche-Comté et par conséquent la France d'un embarras auquel il seroit resté peu de remede. Il n'étoit plus temps, ce lorrain étoit en sureté. La cassette de Mercy envoyée à Harcourt, et par lui au Roi, ne causa que plus de regret de l'indiscrete générosité de Dubourg, qui demeura encore quelque temps sur le haut Rhin, qu'il n'eut pas de peine de nettoyer des restes échappés d'une défaite complete qui avoient repassé ce fleuve comme ils avoient, pu, et la campagne s'acheva avec la même tranquillité qu'elle avoit commencé. Aussitôt après la victoire, Dubourg fut nommé chevalier de l'ordre, et la cassette de Mercy découvrit bien moins de choses qu'elle n'apprit qu'il y avoit bien des mysteres cachés. Elle manifesta la conspiration dans la Franche-Comté, mais avec une grando réserve des noms; tout le dessein d'y pénétrer par les troupes, de s'y établir et sans

fournir de preuves positives contre M<sup>r</sup> de Lorraine, elle ne laissa pas douter qu'il n'y fût entré bien avant.

Dès les premiers jours de mai, M' de Vaudémont sous prétexte des eaux de Plombieres étoit parti de Paris avec sa chere nièce, Mile de Lillebonne, pour se rendre en Lorraine et avoient été toujours depuis, plus assidus à Lunéville qu'à Plombieres ni même à Commercy: ils y étoient encore lors de ce combat et il falloit beaucoup plus que de la grossièreté, pour ne pas s'apercevoir, au moins après cela, de la cause d'un voyage d'une si singuliere longueur, et fait si à propos. Ils séjournerent encore un mois après en Lorraine, et pour que la chose fût complete, ils en partirent pour arriver à Marly dans le milieu d'un voyage. Ils en furent quittes pour l'étonnement de tout le monde, mais muet, tant ils s'étoient rendus redoutables: il est vrai pourtant que le Roi le recut avec froid et du sérieux.

Le Guerchois cependant commença des procédures juridiques: le bailli, les officiers, le curé &c. disparurent et prirent la fuite et on ne les a plus revus, les preuves contre eux furent completes, ils furent contumacés et sentenciés. Un meunier plus hardi qu'ils envoyerent en France aux nouvelles, fut pris et pendu. Quantité d'autres plus distingués prirent le large à temps, et on ne voulut pas faire la recherche des membres du parlement.

On trouva dans la cassette de Mercy un mémoire du prince Eugene à ce général, dont plusieurs endroits étoient d'une obscurité mystérieuse. On y lut entre autres choses, qu'il falloit tout tenter pour remettre la France hors d'état de jamais inquiéter l'Europe, et si on ne pouvoit y réussir par les armes, d'en venir aux grands et derniers remedes; cela et autres choses, donnerent beaucoup à penser au Roi et à ses ministres, et ils étoient fort fâchés ensuite que ceci eût échappé à leur silence, il étoit trop vrai pour courir après, mais on étouffa ce trait autant qu'on

#### DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 213

put. L'exécution en a été si familiere contre la France, dans tous les temps jusqu'à ceux-ci; témoins la Reine d'Espagne, fille de Monsieur, et le prince électeur de Baviere désigné héritier de la monarchie d'Espagne du consentement de toute l'Europe; que je ne sais pourquoi on fut si secret sur cette cassette dont presque tous les mysteres ne purent être bien développés. Reprenons l'histoire militaire dont nous nous sommes un peu écartés à cause de la suite et liaison de ces événemens.

Marlborough n'avoit pas jugé à propos de rien risquer en Flandres dans un moment où il comptoit que le royaume alloit être pris en flanc sans aucun moyen de défense. La fin ennuya Vendôme, il la voulut hâter et sépara son armée. Celle des ennemis demeura plus de 8 jours après et causa par là une grande inquiétude. La précipitation de Vendôme et sa profonde négligence qui manquerent de perdre lui et l'armée n'empêcherent pas qu'il ne fût reçu à merveille.

### 214 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

La campagne de Villars sur le Rhin, fur très-belle, mais souillée des brigandages et déprédations du général. Il réduisit tous les peuples, et fit des raffles prodigieuses; il ne pouvoit se dissimuler, que le Roi n'en sur luit instruit; il paya d'effronterie et manda au Roi qu'il avoit fait en sorte que son armée ne lui coûtât rien de toute la campagne; mais qu'il espéroit aussi qu'il ne trouveroit pas mauvais qu'elle aidât à le défaire d'une petite montagne qui l'offusquoit à Villars: un autre en fût resté perdu et déshonoré; lui étoit au dessus de la crainte d'un côté, et de l'autre la faveur pouvoit lui faire tout hasarder.

### XI.

## Bataille d'Almanzes

D'un autre côté, le duc de Berwick plus foible en infanterie que les ennemis, et engagé dans un pays de montagnes, se trouva dans la

nécessité de reculer un peu devant eux pour regagner des plaines où il se pût aider de sa cavalerie; Asfeld, qui tout l'hiver, avoit commandé sur cette frontiere, y avoit heureusement, mais très-difficilement pourvu à la subsistance des troupes. Tout y étoit donc mangé par les apports qui y avoient été faits de tous · les pays à portée d'en faire. C'est ce qui avoit obligé Berwick de rechercher à vivre dans ses montagnes, où les ennemis fort éloignés, mais rassemblés de bonne heure, forcerent de marche pour le venir chercher et tâcher de le prendre à leur avantage. Le marquis de Las-Minas portugais, commandoit leur armée, de concert avec Ruvigny qu'on appeloit milord Galloway d'un titre d'Irlande que le Roi Guillaume lui avoit donné, et qui commandoit les Anglais. Enflés de ce mouvement en arriere, ils suivirent le maréchal de près, qui les attira ainsi dans les plaines de la frontiere de Valence. Alors Berwick les eût volontiers combattus, mais il savoit Mr le duc d'Orléans parti de Madrid pour le venir joindre, qui n'avoit fait qu'y passer et saluer le Roi et la Reine d'Espagne, et qui faisoit toute la dili-

gence possible pour arriver. Il lui étoit suborconné de nom et d'effet. Le Roi avoit avoué son repentir de lui avoir donné en Italie un tuteur qui l'avoit perdue malgré ce prince. Berwick ne vouloit pas d'entrée de jeu, se brouiller avec un supérieur de cette élévation en lui soufflant une bataille, ainsi il temporisoit avec grand dépit de l'audace des ennemis à l'approcher et à le tâter. Elle leur crut tellement, par la patience du maréchal, qu'ils l'imputerent tout-à-fait à foiblesse; pour en profiter, ils vinrent le chercher jusques dans son camp. Asfeld qui en eut le premier avis, l'envoya au duc de Berwick avec qui il étoit fort bien, et prit sur soi de faire ses dispositions de son côté, pour ne pas perdre un moment: le maréchal fut aussi diligent du sien, vint au galop voir celles d'Asfeld, les approuva, et ne songea plus qu'à combattre. Le début en fut heureux; bientôt après il se mit quelque désordre dans notre aile droite qui souffrit un furieux feu : le maréchal y accourut, la rétablit et la victoire ne fut pas long-temps après à se déclarer pour lui. L'action ne dura pas trois heures. Elle

## DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 217

fut générale, elle fut complete. Elle commença tout de bon sur les trois heures après midi le 25 avril, 1707. Les ennemis en fuite et poursuivis Jusqu'à la nuit, perdirent tout leur canon et tous leurs équipages avec beaucoup de monde. Il en coûta peu à notre armée, et en gens de marque, le fils unique de Puysieux, qui étoit brigadier d'infanterie, et promettoit beaucoup avec un esprit orné, et Polastron colonel de la Couronne. Tout étant fini, le comte d'Hona qui s'étoit retiré dans la montagne avec cinq bataillons, n'ayant ni vivres ni eau ni moyen de sortir de là, en-Voya au maréchal, trop heureux d'être tous prisonniers de guerre, qui chargea un officier général d'aller le chercher et les amener à son camp. Ainsi on eut en tout huit mille prisonniers de guerre, parmi lesquels, deux lieutenants généraux, six maréchaux de camp, six brigadiers, vingt colonels, force lieutenant-colonels et majors et 800 autres officiers avec une grande quantité d'étendarts et de drapeaux. Il y eut 13 bataillons entiers. Silly, maréchal de camp, arriva à l'Etang avec cette nouvelle, où j'étois et où Mde la duchesse

## 218 MEMOIRES D'ÉTAT ET MILITAIRES

de Berwick, étoit venue de Marly, à qui Chamillart donnoit une grande collation. Ma surprise fut extrême lorsqu'en me retournant l'avisai Silly. Je lugeai qu'il y avoit eu une action heureuse en Espagne, je lui demandai à l'instant des nouvelles de Mr le duc d'Orléans; et je sus fort affligé d'apprendre qu'il n'étoit pas arrivé à l'armée. Chamillart dit tout bas la nouvelle à Mde la D. de Berwick II me l'a dit aussi à l'oreille, et aussitôt s'en alla avec Silly la porter au Roi. Madame accourut aussitôt chez Mde de Maintenon, qui fut touchée d'apprendre que Mr son fils n'avoit pas soint l'armée. Un musicien qui l'y crut, courut le dire à Mde la princesse de Conti qui lui donna une belle montre d'or qu'elle por toit à son côté. Tout ce qui étoit à Marly assiégea la porte de Mde de Maintenon, le Roi transporté de joie, y vint et conta tout ce que Silly venoit d'apprendre. Le lendemain le duc d'Albe vint à la promenade du Roi, à qui il en avoit fait demander la permission et qui le gracieusa fort. Le surlendemain, le même ambassadeur amena au Roi Valouse qui écuyer ici du duc d'Anjou l'avoit suivi

DU REGRE DE LOUIS XIV. L'IV. IX. 219 en Espagne et y étoit un de ses quatre May jor-dômes.

Philippe V, averti de la victoire d'Almanza par Ronquillo, que le duc de Berwik lui avoit envoyé du champ de bataille, avoit dépêché Valouse pour venir remercier le Roi de ses secours et du général qui venoit de s'en servir avec tant de gloire. Bukley frère de la duchesse de Berwick arriva le lendemain de Valouse, avec le détail, et fut fait brigadier. Silly étoit parti le 26 avril à la pointe du Jour, lendemain de la bataille, et il étoit venu tout droit ici sans passer par Madrid. Ce même jour 26, Mr le duc d'Orléans joignit l'armée qui marchoit à Valence par des pays faciles, et qui ne s'éloignoit point de nos magasins: on sut ce jour-là que milord Galloway étoit très-dangereusement blessé, que Las-Minas l'étoit aussi et toute leur armée dispersée. Le duc de Berwick, avec un gros détachement. alla recevoir M' le duc d'Otléans, bien en peine de la réception qu'il lui feroit, et du dépit qu'il auroit de trouver besogne faite. C'étoit après le malheur de Turin; en es-

## 120 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRÉS

suyer un nouveau bien fâcheux en un antre genre. Tout ce qui lui étoit attaché en fut touché, et le public même sembla y prendre part. L'air ouvert de M' le duc d'Orléans, et ce qu'il dit d'abordée au maréchal sur ce qu'il étoit déjà informé qu'il avoit fait tout ce qu'il avoit pu pour l'attendre, le rassurerent. Il y joignit de justes louanges, mais il ne put s'empêcher de se montrer fort touché ds son malheur, qu'il avoit tâché d'éviter par toute la diligence imaginable, et par ne s'être pas même arrêté à Madrid autant que la plus légere bienséance l'auroit voulu. Enfin ce Prince persuadé avec raison qu'il n'avoit pu être attendu plus long-temps, par l'attaque des ennemis dans le camp même du maréchal, mit le maréchal à l'aise, ils ne furent point brouillés, et cette campagne jeta entre eux les fondemens d'une estime et d'une amitié qui ne s'est depuis jamais démentie. Ce n'est pas qu'ils fussent du même avis. Le prince étoit entreprenant et quelquefois hasardeux, persuadé qu'un attachement excessif à toutes les précautions, a arraché des mains beaucoup d'occasions glorieuses et

utiles. Le maréchal au contraire, intrépide de cœur, mais timide d'esprit, accumuloit toutes les précautions et les ressources et en trouvoit rarement assez. Ce n'étoit pas pour s'accorder: mais le Prince avoit le commandement effectif et le maréchal une probité si exacte, que content d'avoir contredit et disputé de toutes ses raisons et de toute sa force un avis qui passoit malgré lui, il concouroit à le faire réussir, non seulement sans regret mais avec chaleur et volonté, jusqu'à chercher des expédiens nouveaux pour remédier aux inconvéniens imprévus, et à mettre tout du sien, comme s'il eût été l'auteur du conseil qui s'exécutoit nonobstant toute l'opposition qu'il y avoit faite. C'est le témoignage que M' le duc d'Orléans m'a rendu de lui plus d'une fois, et bien rare d'un homme nouvellement frustré du succès glorieux d'une grande victoire et naturellement opiniâtre et attaché à son sens; mais comme ce prince me l'a souvent dépeint, il étoit doux, sûr, fidelle, voulant surtout le bien de la chose, sans difficulté à vivre, vigilant, actif et se donnant, mais quand il étoit à propos, dea

péines infinies. Aussi M. le duc d'Orléans m'at-il dit souvent qu'encore que leurs génies se trouvassent fort opposés à la guerre, Berwick étoit un des hommes qu'il eût jamais connus, avec lequel il aimeroit mieux la faire. Grande louange, à mon avis, pour tous les deux.

#### XIL

Anecdotes qui suivirent cette bataille.

Monsieur le duc d'Orléans pouvoit recueillir les plus grands fruits de la grande défaite des ennemis, c'est à dire laisser le maréchal de Berwick en Arragon avec une armée médiocre, et avec le reste aller joindre le marquis de la Floride sur les frontières du Portugal. Les ennemis n'y avoient ni magasins ni troupes, et le Roi de Portugal n'étoit pas en état de résister. M. le duc d'Orléans auroit donc pu profiter d'une conjoncture qui ne

Hu regnè de Louis xiv. liv. ix. 229

se trouveroit peut-être plus, pour s'illustrer par la conquête facile d'un royaume, délivrer l'Espagne de ce côté-là de guerre et d'ennemis, en l'agrandissant d'un pays si utile, et la mettre en état de finir la guerre en portant, la campagne suivante, toutes les forces en Arragon sans avoir plus de jalousie par derriere. C'étoit en effet le moyen certain de terminer la guerre d'Espagne en deux campagnes. Mais le malheur fut que l'exécution de ces projets étoit totalement impossible. Dans toute la longue route à travers la province d'Espagne, il n'y avoit ni magasin ni provision de guoi que ce fût, ni étapes réglées ni aucun moyen d'y suppléer. La disette de tout en Arragon étoit même telle qu'avec une armée victorieuse et en état d'agir, ce fut un chef d'œuvre de l'industrie, de pouvoir préparer le siége de Lerida, après avoir battu encore plusieurs fois les ennemis en détail et en petits corps et pris plusieurs places.

## XIII.

# Siège de Lerida et sa prise:

A près des peines et des longueurs infinies; la tranchée fut ouverte devant Lerida la nuit du 2 au 3 octobre. Asfeld, le meilleur intendant d'armée qu'il fût peut-être possible de trouver, s'y chargea des vivres et des munitions, et Mr le duc d'Orléans se chargea de tous les autres détails du siége. Rebuté des difficultés qu'il rencontroit dans chacun, il devint machiniste pour remuer son artillerie, faire et refaire son pont sur la Segre qui se rompit et ôta la communication de ses quartiers. Ce fut un travail immense. Son abord facile, la douceur avec laquelle il répondoit à tout, la netteté de ses ordres, son assiduité jour et nuit à tous les travaux, surtout aux plus avancés de la tranchée, son exactitude à tout voir par lui-même, sa justice

justice et ses libéralités à propos, le firent adorer et donnerent une volonté, qui fut le salut d'une expédition que tout rendit si difficile. Après Barcelone c'étoit le centre et le refuge des révoltés qui se défendirent en gens qui avoient tout à perdre et rien à espérer. Aussi la ville fut-elle prise d'assaut le treize octobre, et entièrement abandonnée au pillage pendant 24 heures. On n'y épargna pas même les moines, qui animoient les habitans. La garnison se retira au château où les bourgeois entrerent avec elle. Il ne capitula que le 11 novembre. Après une campagne si longue et si difficile, il n'y eut plus moyen de rien entreprendre, et quelque désir que M' le duc d'Orléans eût de faire le siége de Tortose, il fallut le remettre à l'année suivante.

Le Roi reçut cette nouvelle le 19. M<sup>r</sup> le Prince, mais surtout M<sup>r</sup> le Duc et un peu M<sup>r</sup> le prince de Conti ne voyoient pas sans la plus grande jalousie la gloire de M<sup>r</sup> le duc d'Orléans. M<sup>r</sup> le Duc et Md<sup>e</sup> la Duchesse ne se contenoient pas, et M<sup>r</sup> le Prince s'é-Mém, du R. de Louis XIV. Tom, IV. P

### 226 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

chappoit volontiers. Le Roi qui jouissoit de leur embarras et qui vouloit mortifier leur orgueil, étant à dîner adressa là-dessus la parole à M<sup>r</sup> le Prince, vanta l'importance de la conquête, et en expliqua les difficultés: il Ioua M<sup>r</sup> le duc d'Orléans, et leur dit sans ménagement, que ce lui étoit une grande gloire d'avoir réussi où M<sup>r</sup> le Prince avoit échoué.

Berwick fut fait avec un de ses fils, grand de la premiere classe, mais pour ajouter l'utile à l'honneur, le Roi d'Espagne établit cette grandesse sur les villes et territoire de Liria et de Xerica dans le royaume de Valence conjointement, dont il lui fit présent. C'étoit un domaine de 40,000 liv. de rente, dépendant du domaine de la Couronne qui avoit fait autrefois l'appanage des enfans d'Arragon. Cette grâce justement méritée étoit sans exemple. Le Roi qui crut ne pas encore assez récompenser un homme de ce mérite, le fit chevalier de la toison d'or.

## XIV.

## Siège et prise de Tortose.

PHILLIPPE V profita de l'état où la bataille d'Almanza et ses suites venoient de mettre les affaires d'Arragon, et de la leçon que ses peuples lui avoient donnée, de l'inutilité de sa considération et de ses bontés pour eux pour se les attacher.

L'année suivante, le duc d'Orléans, malgté les négligences de la des Ursins, trouva moyen d'entrer en campagne. Après quelques petits succès il investit Tortose, le 12 juin 1708. la garnison étoit composée de 9 bataillons, de deux escadrons et de deux mille miquelets. La tranchée fut ouverte du 21 au 22, à demiportée du mousquet. Le terrain presque tout roc, causa bien de la difficulté, les vivres en causerent infiniment plus, Asfeld y fit de

grands devoirs d'homme de guerre et de soins pour la subsistance, sans lesquels on n'eût peut-être pu prendre la ville. La nuit du 9 au 10 juillet, on se logea dans le chemin couvert. Les assiégés se défendirent valeureusement, et firent une sortie et furent repoussés par les assiégeans: le lendemain ils ouvrirent leurs portes et capitulerent, pour partir 4 jours après, et être conduits à Barcelone; ils perdirent environ la moitié de leur garnison, et M<sup>r</sup> d'Orléans 600 hommees, environ.

Le duc d'Orléans eut la gloire de resserrer, d'écarter, et de pousser Staremberg le reste de la campagne, quoique plus foible que lui; mais il étoit dit que chaque année seroit fatale à l'Espagne.

## x v.

Perte de la Sardaigne.

Le duc de Veragua, beaucoup plus qu'accusé d'avoir voulu pour de l'argent livrer la Du REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 229 Sardaigne à la maison d'Autriche, en avoit perdu la vice-royauté. Son fils, le marquis de la Jamaïque an'avoit pas moins d'esprit, d'art et de capacité que lui, mais son extérieur tortu, grossier, sale, et laid démentoient toutes ses qualités.

L'Espagne étoit embarrassée à qui confier la Sardaigne. Elle fut offerte à la Jamaïque qui la refusa. On capitula avec lui, on lui promit 100 mille écus, mais il ne vouloit point partir sans les avoir touchés: dans l'impossibilité où on étoit de les lui compter on eut recours aux expédients. La Sardaigne abonde en bleds, on lui permit d'en vendre jusqu'à concurrence de cent mille écus, et la Jamaïque partit. Barcelone et toute la Catalogne souffroit une disette extrême de bled; toute la côte en étoit dépourvue; Genes se trouvoit hors d'état de les secourir, et la défense d'y transporter des grains, étoit exactement observée, de maniere qu'on se promettoit tout en Espagne des murmures des troupes de l'archiduc, et des pays qu'il avoit occupés dans cette famille, la Jamaïque profita de la

#### - 230 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

conjoncture et leur fit passer des bleds en abondance. Non content de se payer ainsi, des 100 mille écus qui lui avoient été accordés, ce commerce qui rendoit la vie et les forces à l'archiduc lui plut, il voulut le continuer et le faire seul. Cette tyrannie mit au désespoir la Sardaigne, qui ne peut vivre que de la vente de ses bleds, et qui ne pouvant fléchir l'avarice de son vice-roi, lui préféra l'archiduc, et traita secrétement avec lui, de sorte que cette conquête ne lui coûta que quelques vaisseaux à envoyer, et de les mire se présenter devant Claigleye, Le vice-roi abandonné en 24 heures remit l'isle au commandant des vaisseaux pour l'archiduc, à une condition qu'on lui tint; ce fut d'être transporté libre, lui et tous ses effets en Espagne, avec tous ceux qui le voudroient suivre. Peu de seigneurs s'embarquerent avec lui et nul autre : le merveilleux est, qu'il fut reçu à Madrid avec acclamation.

Disons d'avance, que ce ne fut pas la plus considérable perte que l'Espagne fit cette année. Le chevalier Looke se présenta au mois d'octobre à l'isle de Minorque, qui se soumit

aussitôt à l'archîduc. Le Port-Mahon fit trèspeu de résistance, tellement qu'avec cette conquête et Gibraltar, les Anglois se virent en état de dominer la méditerranée, d'y hiverner, avec des flottes entieres, et de bloquer tous les ports d'Espagne sur cette mer. Il est temps de parler de la Flandre.

#### X V I.

## Conspiration dans le Luxembourg.

Le prince Eugene passa la Moselle le dernier juin, embarqua son infanterie à Coblence et marcha sur Mastricht. On découvrit en même temps une conspiration à Luxembourg. Quelques ouvriers et des gens du peuple crurent pouvoir profiter de la maladie du comte d'Hostel, gouverneur de la place, qui étoit à l'extrémité, pour y faire entrer les ennemis. Le prince Eugene s'en étoit mis à portée, Dony lieutenant général, et lieu232 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES tenant des gardes du corps, très-bon officier et fort galant homme, commandoit là, sous le comte d'Hostel, il fit arrêter un boulanger, qui découvrit les complices, qui furent tous pendus.

### XVII

## Prise de Gand et Bruges.

BERGHEYCK cependant cherchoit les moyens de tirer quelque parti du grand soulevement des Pays-Bas espagnols qu'il avoit si bien concerté, et qui, selon toutes les apparences auroit réussi, si le succès d'Ecosse avoit répondu à notre attente. Le grand bailli de Gand, fort accrédité dans la ville, y avoit continué ses pratiques et mis les choses au point d'exécution, tandis qu'à Bruges Bergheyck pratiquoit aussi les mêmes menées pour réussir à la fois. Il n'y avoit pas un bataillon entier dans les deux places, et les bourgeois

y étoient fort bien intentionnés pour l'Espagne. L'armée de Mr le duc de Bourgogne sembloit ne songer qu'à subsister en attendant, pour voir ce que feroient les ennemis. Artagnan fut détaché le 3 juillet avec un gros corps sous prétexte de subsistance, et le soir du même jour, Chemeraut partit du camp de Brâme - Lallen, avec deux mille chevaux et deux mille grenadiers, pour y faire un fourrage sur Tubise, mais en effet pour marcher diligemment à Ninove: il s'y arrêta quelque tems, et continua après, sa marche sur Gand. Le 4 à 6 heures du matin il s'en trouva à une lieue, où il reçut des nouvelles de la Faye, brigadier des troupes d'Espagne. Il luimandoit qu'il étoit parti la veille de Mons avec soixante officiers, ou soldats de son régiment, déguisés, et qu'il étoit maître de la porte de la chaussée adont il avoit eu peu de peine à s'emparer. Là dessus Chemeraut avec ses troupes poussa à Gand le plus diligemment qu'il put, mais non assez pour ne pas laisser la Faye en grand danger, et le grand bailli et ses bourgeois en grande peine. Enfin il arriva, et se rendit maître de la ville sans essuyer un

234 MEMOIRES DETAT ET MILITAIRES seul coup, et le peuple en témoigna sa joie.

Chemeraut trouva dans la ville quantité d'artillerie, et des munitions, il dépêcha le chevalier de Nesle, à M' le duc de Bourgogne, qu'il trouva sur le midi, qui faisoit faire alte à son armée, sur le ruisseau des pépinieres, qui, à cette nouvelle, se remit aussitôt en marche. Comme la tête arrivoit au moulin de Goiche, l'armée ennemie parut sur les hauteurs de St. Martin Lennek. On crut qu'elle venoit attaquer dans la marche. La cavalerie se mit en bataille, pour donner le temps à l'infanterie d'arriver, tout d'un coup on vit l'armée ennemie s'arrêter, et commencer à camper. Là-dessus notre armée fila vers la Dindre. les ennemis s'étendirent et marcherent en arriere. L'arriere-garde de M' le duc de Bourgogne passa la Dindre à Ninove, le 6, à 7 heures du matin, toute l'armée vint camper, la droite sur Alloste, la gauche, à l'Escaut et à Séhelbelle. Deux jours après, la citadelle de Gand capitula et 300 Anglois en sortirent. Gacé fils du maréchal de Matignon

en apporta la premiere-nouvelle au Roi, et en même tems Fretteville dépêché par le comte de la Motte, apprit au Roi qu'il s'étoit rendu maître de Bruges avec la même facilité.

### X VIII.

## Combat d'Oudenarde.

L paroissoit aisé de profiter de deux conquêtes si facilement faites, en passant l'Escaut, brûlant Oudenarde, barrant le pays aux ennomis, rendant toutes leurs subsistances très-difficiles, et les nôtres très-abondantes, venant par eau et par ordre, dans un camp qui ne pouvoit être attaqué. M' de Vendôme convenoit de tout cela, et n'alléguoit aucune raison contraire, mais pour exécuter ce projet si aisé, il falloit remuer de sa place, et aller occuper le camp: toute la difficulté se renfermoit à la paresse personnelle de M' de Vendôme, qui, à son aise dans son logis,

### 236 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

vouloit en jouir tant qu'il le pourroit. Vendôme malgré les représentations de Mr le duc de Bourgogne appuyées de toute l'armée, et même des plus confidents de ce général, persista à soutenir que ce mouvement dont on étoit maître, seroit tout aussi bon différé, et cette raison demeura la plus forte. Marlborough, qui voyoit clairement que Vendôme n'avoit rien du tout de bon et d'important à faire que ce mouvement, sentoit en même tems, combien il lui importoit de le prévenir et de l'empêcher. Pour faire ce mouvement Vendôme suivoit la ligne droite et n'avoit tout au plus que six lieues à faire; Marlborough au contraire, ne pouvoit l'empêcher que par un détour qui le forçoit à en faire au moins vingt cinq. Les ennemis se mirent en marche avec tant de diligence et de secret, qu'ils en déroberent trois forcées, sans que Vendôme en eût ni avis ni soupçon, quoique partis de fort proche de lui: averti enfin. méprisà l'avis suivant sa coutume, puis se persuada qu'il les devanceroit en marchant le lendemain matin. En vain Mr le duc de Bourgogne le pressa-t-il de marcher dès le

soir, en vain ceux qui l'oserent, lui en représenterent-ils la nécessité et l'importance; tout fut inutile. Malgré les avis redoublés de la marche des ennemis, la négligence se trouva telle, qu'on n'avoit pas seulement songé à jeter des ponts sur un ruisseau qu'il falloitpasser presqu'à la tête du camp; on dit qu'on y travailleroit toute la nuit. Biron, lors lieutenant général, commandoit une des deux réserves, et il étoit à quelque distance du camp, d'où il y communiquoit d'un côté et de l'autre à un corps détaché plus loin. Ce même soir, il reçut ordre de se faire rejoindre par ce corps plus éloigné, et de le ramener avec le sien à l'armée; en approchant du camp, il trouva un ordre de s'avancer sur l'Escaut vers l'endroit où l'armée alloits'ébranler pour le passer. Arrivé à ce ruisseau, où on achevoit les ponts dont l'ai parlé, Motel capitaine des guides, fort entendu, lui apprit les nouvelles qui avoient enfin fait prendre la résolution de marcher. Quelque accoutumé que Biron fût à Vendôme, il fut surpris au dernier degré, de voir que ces ponts non encore achevés ne le fussent pas des long-tems, et

## 938 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

de voir encore tout tendu dans l'armée; il se hâta de traverser ce ruisseau, d'arriver à l'Escaut où les ponts n'étoient pas faits encore, de les passer comme il put, et de gagner les hauteurs au delà: il étoit environ 2 heures après midi du mercredi 11 juillet. Lorsqu'il les eut reconnus, et qu'il vit en même temps toute l'armée des ennemis, les queues de leur colonne à Oudenarde, où ils avoient passé l'Escaut, et leur tête prenant un tour et faisant contenance de venir sur eux, il dépêcha un aide de camp au prince et à Mr de Vendôme pour les en informer, et demander leurs ordres. Vendôme piqué de l'avis si différent de ce qu'il s'étoit si opiniâtrement promis, se mit à soutenir qu'il ne pouvoit être véritable. Comme il disputoit avec chaleur, arriva un officier par qui Biron envoyoit confirmer le fait, et qui ne fit que l'irriter et l'opinia. trer davantage: un 3me avis confirmatif de Biron le fit emporter, et pourtant se lever de table avec dépit. Il monta à cheval en maintenant toujours qu'il faudroit donc que les diables les eussent portés là, et que cette diligence étoit impossible, il renvoya le dernier aide

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 23q de camp arrivé, dire à Biron qu'il chargeât les ennemis, et qu'il seroit tout à l'heure à lui pour le soutenir avec des troupes. Il dit au Prince de suivre doucement avec le gros de l'armée, tandis qu'il alloit prendre la tête des colonnes, et se porter vers Biron le plus légèrement qu'il pourroit. Biron cependant, posta ce qu'il avoit de troupes, le mieux qu'il put, dans un terrain fort inégal, et fort coupé, occupant un village, et des haies, et bordant un ravin profond et escarpé, après quoi il se mit à visiter sa droite, et vit la tête de l'armée très-proche de lui. Il eut envie d'exécuter l'ordre qu'il venoit de recevoir de charger, quoiqu'il ne conçût aucune espérance d'un combat si étrangement disproportionné, mais pour se mettre à couvert des propos d'un général sans mesure, et si propre à rejeter sur lui, et sur l'inexécution de ses ordres, toutes les mauvaises suites qu'il prévoyoit déjà. Dans ce moment de perplexité arriva Puységur, avec le campement, qui, après avoir reconnu de quoi il s'agissoit, conseilla fort à Biron, de

se bien garder, d'engager un combat si fort

à risquer. Quelques momens après, survint le maréchal de Matignon, qui, sur l'inspection des choses, et le compte que Biron lui rendit, de l'ordre qu'il avoit reçu de charger. lui défendit très-expressément de l'exécuter, et le prit même sur lui. Tandis que cela se passoit, Biron entendit un grand feu sur sa gauche au delà du village, il y courut, et y trouva un combat d'infanterie engagé, il le soutint de son mieux, avec ce qu'il avoit de troupes, pendant que, plus encore sur la gauche, les ennemis gagnoient du terrain. Le ravin qui étoit difficile, les arrêta, et donna le temps d'arriver à M' de Vendôme: ce qu'il amenoit de troupes, étoit hors d'haleine; à mesure qu'elles arriverent elles se leterent dans les haies, presque toutes en colonne comme elles venoient, et soutinrent ainsi l'effort des ennemis, et d'un combat, qui s'échauffa, sans qu'il y eût moyen de les ranger en aucun ordre, tellement que ce ne fut jamais que les têtes des colonnes qui chacune par son bout et occupant ainsi chacune un très-petit terrain, combattirent les ennemis, lesquels étendus en ligne et en ordre.

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 241' ordre, profiterent du désordre de nos troupes essoufflées, et de l'espace vide délaissé des deux côtés de ces deux têtes de colonnes, qui ne se remplissoient qu'à mesure que d'autres têtes arrivoient, aussi hors d'haleine que les premieres. Elles se trouvoient vivement chargées en arrivant, et doublant et s'étendant à côté des autres qu'elles renversoient souvent, et les réduisoient par le désordre de l'arrivée, à se rallier derrière elles, c'est-à-dire derrière d'autres haies, parce que, la diligence avec laquelle nos troupes s'avançoient, jointe aux coupures du terrain, causoit une confusion dont elles ne se pouvoient débarrasser. Il en naissoit encore l'inconvénient de longs intervalles entre-elles, et que les pelotons étoient repoussés bien loin avant qu'ils pussent être soutenus par d'autres, qui survenants avec le même désordre, ne faisoient que l'augmenter, sans servir beaucoup au premier à se rallier derrière eux à mesure qu'ils se présentoient au combat. La cavalerie, et la maison du Roi, se trouverent mêlées avec l'infanterie, ce qui combla la confusion, au point que nos troupes se méconnurent les unes et les autres; cela donna aux ennemis Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV.

## 242 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

le loisir de combler le ravin de fascines. assez pour pouvoir le passer, et à la queue de leur armée, de faire un grand tour par notre droite, pour en gagner la tête, et prendre en flanc ce qui s'y étoit le plus étendu, et avoit essuyé moins de feu et de confusion, dans ce terrain moins coupé que l'autre. Vers cette même droite, étoient les princes qu'on avoit long-tems arrêtés au moulin de Royenghen-Capel pour voir plus clair à ce combat si bizarre, et si désavantageusement enfourné. Des que pos troupes, de cette droite, en virent fondre sur elles de beaucoup plus nombreuses, et qui les prenoient en flanc, elles ployerent vers leur gauche avec tant de promptitude, que les valets de la suite et tout ce qui accompagnoit les princes, tomberent sur eux avec un effroi, une rapidité, et une confusion, qui les entraînerent avec une extrême vitesse. et beaucoup d'indécence, et de hasard, au gros de l'action à la gauche; ils s'y montrerent par-tout, et aux endroits les plus exposés, y déployerent une grande et naturelle valeur, et beaucoup de sang froid, parmi

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. 1X. 243

leur douleur de voir une situation si fâcheuse, encourageant les troupes, louant les officiers, demandant aux principaux ce qu'ils jugeoient qu'on dût faire, et disant à M' de Vendôme ce qu'eux-mêmes pensoient. L'inégalité du terrain que les ennemis trouverent en avançant, après avoir poussé notre droite, donna à cette droite le tems de se reconnoître, de se rallier, et malgré ce grand ébranlement pour ne rien dire de plus, de leur résister. Mais cet effort ne pouvoit durer long tems, chacun avoit fourni des combats particuliers de toute part, chacun se trouvoit épuisé de lassitude et du désespoir du succès parmi une confusion si générale, et si inouie, qui augmentoit de moment en moment, au point que personne ne reconnoissoit sa troupe, et que pas un bataillon ni un escadron n'étoient ensemble.

La maison du Roi dut son salut à la méprise d'un officier des ennemis, qui porta un ordre aux troupes rouges les prenant pour es leurs: il fut pris, et voyant qu'il alloit partager le péril avec elles, il les avertit qu'elles

#### 244 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

alloient être enveloppées, et leur montra la disposition qui s'en faisoit. Chacun d'eux bien étonné raisonnoit sur les moyens d'exécuter leur retraite, lorsque le vidame d'Amiens qui, comme tout nouveau maréchal de camp, ne disoit pas grand' chose, se mit à leur remontrer, que tandis qu'ils délibéroient, ils alloient être enfermés, puis voyant que leur incertitude continuoit, il les exhorta à le suivre: et se tournant vers les chevaux légers de la garde, dont il étoit capitaine, marche å moi, leur dit-il, en digne frere et successeur du duc de Montfort, et perçant à leur tête une ligne de cavalerie ennemie, en trouva derriere elle, une autre d'infanterie, dont il essuya tout le feu, mais qui s'ouvrit pour lui donner passage: à l'instant, la maison du Roi profitant d'un mouvement si hardi, suivit cette compagnie, puis les autres troupes qui se trouverent là, et toutes firent ensemble leur retraite en bon ordre, jusqu'à Gand, toujours menées par le vidame, qui pour avoir su prendre à temps et seul son parti, avec sens et courage, sauva ainsi une partie considérable de cette armée. Les autres débris se

## BU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 245

retirerent comme ils purent avec tant de confusion, que le chevalier du Rozel, lieutenant général, n'en eut aucun avis, et se trouva le lendemain matin, avec cent escadrons, qui avoient été totalement oubliés. Sa retraite, ainsi esseulé et en plein jour, devenoit très-difficile; mais il n'étoit pas possible de soutenir le poste qu'il occupoit jusqu'à la nuit; il se mit donc en marche. Nangis aussi, tout nouveau maréchal de camp, aperçut des pelotons de grenadiers épars; il en trouva de traîneurs; bref, de pure bonne volonté, il en ramassa jusqu'à 15 compagnies, et par cette même volonté, fit avec ces grenadiers, l'arrièregarde de la colonne du chevalier du Rozel si étrangement abandonnée. Les ennemis passerent les haies et un petit ruisseau, l'attaquerent souvent; il les soutint toujours avec vigueur, ils firent une marche de plusieurs heures, qui fut un véritable combat; à la fin ils se retirerent par des chemins détournés, que l'habitude de la guerre avoit appris au chevalier du Rozel grand et excellent praticien, ils arriverent au camp après y avoir causé une cruelle inquiétude pen-

## 246 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

dant quatorze ou quinze heures, qu'on ignoroit ce qu'ils étoient devenus; Mr le duc de
Bourgogne ne fit que traverser Gand, sans s'y
arrêter, et continua de marcher jusqu'à Lawendeghem avec la tête des troupes qui y
arrivoit, il y établit son quartier général,
et son camp le long et derrière le canal de
Bruges, pour y faire reposer ses troupes en
sureté avec l'abondance des derrières en attendant qu'on prît un parti et qu'on fît la
jonction de Berwick.

Mr de Vendôme, (je continue de rapporter simplement les faits) arriva séparément à Gand, entre sept et huit heures du matin, trouva des troupes qui entroient dans la ville, s'arrêta avec le peu de suite qui l'avoit accompagné, mit pied à terre, défit ses chausses, et poussa sa selle tout auprès des troupes en les voyant défiler; il entra aussitôt après dans la ville sans s'informer de quoi que ce fût, se jeta dans un lit, et y demeura plus de 30 heures sans se lever, pour se reposer de ses fatigues. Il apprit ensuite par ses gens, que l'armée étoit à Lawendeghem,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 247

il l'y laissa, continuant à ne s'embarrasser de rien, à bien souper, et à se bien reposer de plus en plus dans Gand, plusieurs jours de suite, sans se mêler en aucune sorte de l'armée.

On cacha tant qu'on put, la perte que nous fimes dans ce combat, il y eut quatre mille hommes et sept cents officiers prisonniers, du nombre desquels fut Biron, sans ce qu'on en apprit depuis en détail: la dispersion fut prodigieuse.

Dès que M' le duc de Bourgogne fut à Lawendgehem, il écrivit au Roi en fort peu de mots, et se remit du détail au duc de Vendôme. Il ne fut point aussi circonspect avec son épouse, à qui il manda que l'opiniâtreté ordinaire, et la sécurité de ce général, qui l'avoit empêché de marcher deux jours, au moins, plus tard qu'il ne falloit, étoit la cause du triste événement qui venoit d'arriver; qu'un autre pareil lui feroit quitter le métier, s'il n'en étoit empêché par des ordres précis, auxquels, il devoit une obéissance aveugle:

## #48 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES

qu'il ne comprenoit ni l'attaque, ni le combat, ni la retraite, et qu'il en étoit si outré, qu'il n'en pouvoit dire davantage. Le courrier qui portoit ces lettres, en prit une en passant à Gand, que Mr de Vendôme écrivoit au Roi, par laquelle il tâchoit de persuader dans une page, que le combat n'avoit pas été désavantageux; puis après il en dépêcha un autre, par lequel il manda au Roi, mais en peu de mots, qu'il auroit battu les ennemis, s'il avoit été soutenu; et que si contre son avis, on ne se fût pas opiniâtré à la retraite, il les auroit certainement écrasés le lendemain. Quant au détail, il s'en remettoit à Mr le duc de Bourgogne: ainsi ce détail renvoyé de l'un à l'autre, ne vint point, aigrit la curiosité, et commença les ténebres dans lesquelles Vendôme avoit intérêt de se sauver, et qui finirent par perdre M' le duc de Bourgogne dans l'esprit aigri d'un monarque qui sous une feinte sécurité, ne pouvoit se dissimuler l'impuissance où il tomboit chaque jour de résister à ses ennemis.

## XIX.

Anecdote sur le duc de Vendôme.

PRÈS le combat, les princes se concerterent avec M' de Vendôme sur ce qu'il y avoit à faire. Il étoit furieux de s'être si cruellement mécompté, et brusquoit tout le monde. M' le duc de Bourgogne voulut parler, mais Vendôme enivré d'autorité et de colère lui ferma à l'instant la bouche, en lui disant d'un ton capricieux devant tout le monde, qu'il se souvint qu'il n'étoit venu qu'à condition de lui obéir. Ces paroles énormes et prononcées, dans les funestes momens où on sentoit si horriblement le poids de l'observance rendue à sa paresse et à son opiniâtreté, et qui, par le délai de décamper, étoit cause de ce désastre, firent frémir d'indignation tous ceux qui les entendirent. Le jeune prince à qui elles furent adressées, y chercha une plus difficile victoire

que celle qui se remportoit actuellement par les ennemis sur lui. Il sentit qu'il n'y avoit point de milieu entre les dernieres extrémités et l'entier silence, et fut assez maître de soi pour le garder. Vendôme se mit à pérorer sur le combat, à vouloir montrer qu'il n'étoit point perdu, à soutenir que la moitié de l'armée n'ayant point combattu, il falloit tourner toutes ses pensées à recommencer le lendemain matin, et pour cela, profiter de la nuit, rester dans les mêmes postes où on étoit et s'y avantager le mieux qu'on pourroit. Chacun écouta en silence un homme qui ne vouloit pas être contredit, et qui venoit de faire une sortie aussi coupable, qu'incroyable, contre l'héritier nécessaire de la Couronne, et qui faisoit craindre pour quiconque hasarderoit autre chose que des applaudissements. Le silence dura donc sans que personne ôsât proférer une parole, jusqu'à ce que le comte d'Evreux le rompit, pour louer M' de Vendôme, dont il étoit cousin germain et fort protégé. On n'en fut un peu surpris, que parce qu'il n'étoit que maréchal de camp. Il venoit cependant des avis de tous côtés que le désordre étoit exDU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 254

trême. Puységur, arrivant de vers la maison du Roi, en fit un récit qui ne laissa aucun raisonnement libre et que le maréchal de Matignon osa appuyer. Souternon venant, d'un autre côté, rendit un compte semblable; enfin Cheladet et Puyguyon survenant, et chacun d'ailleurs, acheverent de presser une résolution. Vendôme ne voyant plus nulle apparence de résister davantage à tant de convictions, et poussé à bout, de rage. Hé bien, s'écriatil, Messieurs, je vois bien que vous le voulez tous, il faut donc se retirer: aussi bien, ajouta-t-il, en regardant Mr de Bourgogne, il y a long-tems, Monseigneur, que vous en avez envie. Ces paroles qui ne pouvoient manquer d'être prises dans un double sens et qui furent par la suite appesanties, furent prononcées exactement telles que je les rapporte, et conservées par plus d'un des assistans qui ne se méprirent pas à la signification que le général vouloit leur donner.

## XX.

#### Suites de ce combat.

ze duc de Berwick établi dans Douay, étoit arrivé trop tard pour sauver l'Artois des courses et des contributions: sa présence servit seulement à les en faire retirer avec plus d'ordre, mais sans leur faire rien perdre de leur butin. Ils tirerent trois millions cinq cent mille livres de ce malheureux pays, ils exigerent la plupart des contributions, en toutes sortes de provisions, ce qui montra leur dessein de faire un grand siége. Le prince Eugene retourné au devant de son armée, s'étoit long-tems arrêté à Bruxelles et y avoit fait préparer un convoi immense, qui fut de plus de cinquante chariots, outre ceux des gros bagages de leur armée, qu'ils envoyerent à vuide pour revenir pleins avec ce convoi. Lorsqu'il fut en état, le prince Eugene l'escorta lui-même avec son armée jusqu'à

celle du duc de Marlborough, ayec une peine et des précautions infinies : on ne povoit ignorer dans la nôtre da si grands préparatifs, et des marches si pesantes et si embarrassés; le duc de Venôme voulut en profiter et la faire attaquer par la moitié de ses troupes; le projet en étoit beau, & le succès sembloit devoir être favorable. En ce cas, l'action étoit également glorieuse & utile, elle ôtoit aux énnemis le fruit de leur victoire; leur causoit une perte infinie, par celle de ce prodigieux amas, dont nous aurions profité en partie; leur siége étoit avorté; & ils ne pouvoient plus rien entreprendre que très-difficilement du reste de la campagne. Ypres, Mons, Lille, ou Tournai, une de ces quatre places étoit leur objet, & rien de si important que d'en empêcher le siége. M' le duc de Bourgogne · s'oppposa néanmoins à l'attaque du convoi; il fut soutenu dans cet avis, par quelques-uns & contredit par un bien plus grand nombre. M' de VendSme si opiniâtre jusqu'alors et si rempli de cette obéissance au service, sous la condition de laquelle Mr le duc de Bourgogne avoit le commandement honoraire

de son armée, ne s'en souvint plus dans cette occasion décisive. Il céda tout court en protestant de son avis, et laissa tranquillement passer le convoi. Il suivoit son projet qui n'étoit pas de faire une belle et utile campagne, mais d'en faire faire une à ce Prince qui le perdît sans retour : l'opiniâtreté et l'audace y avoient servi à Oudenarde, il n'espéra pas ici un moindre succès de sa déférence, et par tous les deux il alla également à son but, Mr de Boufflers demanda au Roi et obtint avec peine la permission de s'aller jeter dans celle des places qui seroit assiégée; èlles étoient toutes de son gouvernement général. La défense de Namur répondoit de célle que Boufflers feroit ailleurs; il eut à Lille toutes sortes de munitions de guerre et de bouche, force artillerie, trois ingénieurs principaux, 19 bataillons, 2 autres d'invalides, quelque cavalerie, un régiment de dragons, et il enrégimenta 3 mille hommes de la jeunesse de la ville et des environs qui voulut de bon gré servir au siége. Les ennemis y amenerent d'abord 110 pièces de canons et 50 mortiera.

## XXI.

## Prise de Lille par les alliés.

L étoit pourtant vrai que la plupart des bataillons qui étoient dans Lille, se trouverent des nouveaux, qui n'avoient jamais entendu partir un coup de fusil; qu'il n'y avoit que médiocrement de poudre et qu'il s'y trouva quantité d'autres manquemens, que l'on auroit pu éviter pendant l'intervalle que les ennemis mirent à investir cette place: elle le fut le 12 août. Le prince Eugene qui faisoit le siége ouvrit la tranchée le 21. Le duc de Marlborough commandoit l'armée d'observation, il passa l'Escaut pour empêcher la jonction du duc de Berwick avec Mr le duc de Bourgogne, dont l'armée étoit toujours à Lawendeghem: sur les ordres réitérés du Roi, elle se mit cependant en marche. M' le duc de Bourgogne arriva avec son armée, le mardi 28 août à Ninove sur le minuit. lendemain 29, le duc de Berwick le vint

saluer sur les q heures du matin, accompagné d'un très-petit nombre des principaux de son armée qu'il avoit laissée à Gamarache, et qui joignit le 30 la grande armée dans sa marche, à Lessine. Jamais armée si formidable après cette espece d'incorporation: elle étoit composée de 198 escadrons, de 42 de dragons et de 130 bataillons, outre ce qui avoit été dispersé dans les places et dans les postes, et ce qui n'avoit pas rejoint depuis l'action d'Oudenarde. Tous les corps distingués, la plupart des vieux et de ceux d'élite, celle de la Cour en militaire; double équipage de vivres et d'artillerie, abondance d'argent et de toutes choses, commodités à souhait, du pays et du voisinage de nos places; 23 lieutenants généraux, 25 maréchaux de camp en ligne, 77 brigadiers, enfin ce qui de mémoire d'homme ne s'étoit jamais vu, et une ardeur de combattre qui ne pouvoit être plus vive, plus naturelle, et plus générale.

Il faudroit un journal de ce grand siége, pour raconter les merveilles de la capacité,

et de la valeur de cette désense. Les sorties furent fréquențes, et tout fut disputé pied à pied, tant que chaque pouce de terre le put être. La poudre commençoit à manquer : le maréchal de Boufflers donnoit souvent de ses nouvelles, on songeoit à jeter dans la place quelques secours s'il étoit possible. Le chevalier de Luxembourg maréchal de camp et aujourd'hui maréchal de France fut chargé de le tenter. Il marcha de Douay et l'exécuta bravement la nuit du 28 au 29 septembre, et y jeta avec lui deux mille cavaliers, ayant chacun un fusil, au lieu d'un mousqueton. et soixante livres de poudre en croupe: deux régiments d'infanterie qui s'y devoient jeter avec lui ne purent réussir; il y eut peu de perte. L'action du 9 au o octobre, fut extrêmement vive, et fut le quinzieme grand combat depuis le commencement de ce siége.

On étoit cependant fort occupé de toutes les mesures qu'on pouvoit prendre pour empêcher les convois aux ennemis, qui en avoient déjà amené un devant la place. La Connelaye capitaine aux gardes, qui commandoit à Mém. du R. de Louis XIV. Tom. IV. R

Nieuport, eut ordre alors d'en lâcher les écluses: on espéroit par là, mettre assez d'eau dans le pays pour empêcher les convois que les ennemis ne pouvoient tirer que d'Ostende, ou les-obliger à un détour qui donneroit le tems d'arriver aux troupes, qu'on envoyoit au chevalier de la Motte chargé de les couper: le duc de Berwick alla à Bruges, où 40 bataillons, et 50 escadrons se rendirent en même tems. Cependant les chariots vuides arrêtés par l'inondation, trouverent les moyens de passer, et arriverent à Ostende. La question fut du retour, ils le firent par degrés avec les plus grandes précautions pour s'approcher au plus près et passer ensuite à force ouverte. Berwick tout porté sur les lieux, fut pressé par les officiers principaux de faire lui-même l'attaque de ce convoi, mais il leur ferma la bouche en leur montrant l'ordre précis de la Cour qui commettoit à cette expédition la Motte, c'est à dire l'homme le plus court, le plus opiniâtre qui fût peut-être parmi les lieutenents généraux. Les ennemis avoient retranché le poste de Winendal pour couvrir la marche

de leur convoi qui étoit immense, la Motte crut faire merveille d'attaquer ce poste, Candogau le défendit au mieux; ebranla la Motte, sortit sur lui, le poussa, le battit, le dissipa, avec la moitié moins de force que n'en avoit la Motte. Le convoi cependant arriva au camp du prince Eugene qui manquoit absolument de tout et y rendit l'ame, l'abondance et la joie.

Le Roi qui vouloit absolument secourir Lille, avoit ordonné absolument à Vendôme de présenter le combat à Marlborough et de faire toutes choses pour empêcher la prise de cette importante place, mais Vendôme qui suivoit toujours son projet de perdre M<sup>r</sup>le duc de Bourgogne, temporisoit toujours et amusoit le Roi par des espérances qu'il étoit bien loin de vouloir réaliser.

Axec toutes ses promesses. Lille succomba; les ennemis y avoient fait le 20 et le 21, trois nouvelles brèches, la poudre et les munitions manquoient, tant de difficultés insurmontables résolurent enfin le maréchal de

Boufffers, de l'avis de toute sa brave garnison, de battre la chamade, rien ne lui fut refusi de tout ce qu'il demandoit: ce qu'il y eut de singulier dans cette capitulation qui fut signée le 24 octobre après deux mois de tranchée ouverte, fut la liberté que Mr le duc de Bouillers obtint de l'envoyer à Mr le duc de Bourgogne pour être tenue, s'il l'approuvoit, demeurer nulle et non avenue. sinon Coetquen fut chargé de la lui aller porter à son camp sous Tournay, il trouva ce prince jouant au volant et sachant déjà cette triste nouvelle. La vérité est que la partie n'en fut pas interrompue, et que tandis qu'elle s'achevoit Coëtquen alla voir ce qui lui plut.

Le maréchal de Boufflers, entra le 26 au soir dans la citadelle, il offrit à tous les soldats qui y étoient destinés, de donner congé à ceux qui n'y voudroient pas entrer, pas un seul ne l'accepta, la tranchée fut ouverte devant la citadelle, la nuit du 29 au 30 octobre, les ennemis attaquerent l'avant-chemin couvert le 7 novembre, dont ils furent repoussés avec assez de perte.

DUREGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 261

En attendant, les ennemis désoloient l'Artois. Chéladet y marcha avec trente escadrons et, à la fin, leur fit quitter prise et abandonner la Bassée où le prince d'Auvergne s'étoit fortifié. Mais il en coûta bien au pays. Dans les premiers jours de décembre, il ne restoit plus au maréchal, que 20 milliers de poudre et très-peu d'autres munitions, et encore moins de vivres, ils avoient mangé tous leurs chevaux tant dans la ville que dans la citadelle, et Boufflers, qui ne se distinguoit que par son activité et sa prévoyance. en fit toujours servir à sa table, dès que les autres furent réduits à cette ressource, et en mangea lui-même. Il trouva toujours des inventions de donner de ses nouvelles, et d'en recevoir. Le Roi voyant l'état des choses lui envoya un ordre de sa main de se rendre, qu'il garda secret sans vouloir lui obéir et différa tant qu'il put.

L'Escaut forcé, la citadelle de Lille sur le point d'être prise, notre armée, poussée à bout de fatigue et de nécessité, demeura peu ensemble et fut bientôt séparée, faute de pain,

au scandale général, tandis qu'il n'étoit pas douteux que les ennemis qui campoient près de Gand, n'en voulussent faire le siége. Les choses en cet état, les princes ne pouvoient plus demeurer avec bienséance en Flandre, ils eurent donc ordre de revenir, ainsi que Vendôme, qui sentant approcher le moment de rendre compte, et redoutant de près ce que de loin il avoit si témérairement méprisé et insulté, s'abaissa jusqu'à demander comme une grâce, de passer l'hiver sur la frontière, et d'y commander, en attendant le retour du printemps et l'ouverture de la campagne. Cependant Boufflers à bout de tout, ne put différer que de peu de jours d'obéir à l'ordre qu'il avoit reçu de capituler, il fit donc battre la chamade et il obtint tout ce qu'il voulut par sa capitulation, qui sans dispute fut signée le 9, de la meilleure grâce du monde. Le prince Eugene combla le maréchal de Boufflers d'honneurs infinis; le Roi le fit Pair, lui donna pour son fils la survivance du gouvernement de Flandre, et celle des appointements du gouvernement particulier de Lille, ce qui passoit 200,000 liv. de rente. Le fils de M<sup>r</sup> de Boufffers n'avoit alors que dix ans, le Roi donna encore au maréchal les entrées des premiers gentilshommes de la chambre, il ajouta à ces grâces singulières et particulières celle de prier le maréchal, de lui dire s'il avoit omis quelque chose au delà, qui pût lui faire plaisir, afin qu'il pût le satisfaire en la lui accordant aussitôt.

## XXII.

Siège et prise de Gand par les mêmes alliés.

A PRÈS les succès inouis du siège et de la prise de Lille, les alliés ne chercherent qu'à les étendre de plus en plus. Ils firent le siège de Gand, et ouvrirent la tranchée la nuit du 24 au 25 décembre. La Motte y tommandoit : Mde de Ventadour qui s'obstinoit à le vouloir voir maréchal de France, lui procura encore cette défense. Il y avoit dans la place pour deux mois de vivres,

sant faire le Roi, mais lui représentant les inconvéniens qui se vérifierent tous exactement par l'expérience. Ce prince fâché de se voir hors de portée de rétablir les choses, et de réparer ce qui avoit été manqué, quitta l'armée au bout de trois semaines et retourna à Madrid plus vîte qu'il n'étoit venu. Besons mit ordre à la subsistance des troupes et aux quartiers de 26 bataillons, qu'il devoit laisser en Espagne sous Asfeldt et repasser les Pyrenées avec le reste de ses troupes. Telle fut la derniere campagne des François en Espagne, puisque les troupes qui y étoient restées, rentrerent en France avant l'ouverture de la campagne suivante, et mirent ainsi d'accord les deux cabales, après tant de bruit pour et contre leur retour. Il fut funeste à l'Espagne et peu utile à la France, fruit d'un genre de gouvernement tel que celui que nous éprouvions depuis si long-tems. Cependant le château d'Alicante se rendit, pressé par les ravages de la mine, et ce succès fut bientôt suivi d'un autre plus considérable au commencement de mai; l'armée Portugaise, plus forte de 4 ou 5 mille hommes que celle d'Espagne,

DU REGNE DE LOUIS XIV. LIV. IX. 267

commandée par le marquis de Bay, la vint attaquer, il fut si bien reçu que son armée fut entierement défaite et son infanterie tout-à-fait perdue. Le marquis d'Ayctonne de la maison de Moncade et grand d'Espagne y commandoit l'infanterie Espagnole et s'y distingua extrêmement, ainsi que Fiennes aussi lieutenant général des troupes de France qui commandoit la gauche, et Caylus maréchal de camp dans celles d'Espagne. Toute la cavalerie prit la fuite et abandonna 4 régimens anglois qui furent pris entiers, outre 8 à 9000 Portugais et 4 à 5 mille morts, milord Gallowai. qui commandoit les Anglois rejeta toute. la faute sur le comte de St. Jean, général de leur armée : les Espagnols perdirent fort peu de monde.

## X X I V.

En Roussillon.

En Roussillon, l'objet est trop petit pour s'arrêter à des détails, le duc de Noailles

268 MEMOIRES D'ETAT ET MILITAIRES avec le peu qu'il y avoit, eut à faire à moins encore. Il y battit deux fois les ennemis qu'il surprit dans des quartiers, et ces légers succès retentirent fort à Versailles.

## XXV.

## En Dauphinė.

Berwick, sur la défensive, n'eut pas grand' chose à faire en Dauphiné. Le duc de Savoie s'y remua tard et mollement. Il étoit fort mécontent de l'Empereur, sur des fiefs de l'empire de son voisinage, que le feu Empereur lui avoit promis, et que celui-ci ne voulut pas lui donner.

D'autres discussions de quartiers et de subsistances des troupes acheverent de les brouiller, tellement que M<sup>r</sup> de Savoye ne se soucia pas de profiter des avantages solides qu'il s'étoit préparés dans la campagne précédente pour celle-ci. Elle se passa en bagatelles qui auroient pu aisément devenir utiles et avoir des suites heureuse par l'adresse du duc de Berwick, si le manque de vivres ne l'eût arrêté tout court. Il ne laissa pas de battre Rey bender général des troupes de Savoie qui avec 3000 hommes voulut le 28 août attaquer auprès de Briançon une maison appelée la Vachette que Dillon avoit retranchée; Dillon les fit attaquer de droite et de gauche par des piquets et quelques compagnies de grenadiers, leur tua 700 hommes et rechassa le reste dans la montagne.

#### XXVI

#### Et en Flandre.

La Flandre, dès l'ouverture de la campagne, fut l'objet principal, pour ne pas dire l'unique, de toute l'attention et de toutes les inquiétudes, et le fut jusqu'à la fin de la campagne. Le prince Eugene et le duc de Marlborough joints ensemble continuoient leurs vastes des

seins et dédaignoient de les cacher. Leurs amas prodigieux annonçoient des siéges. Dirai-je que notre foiblesse les désiroit, et que nous ne comptions sur notre armée que pour la conserver. Il est pourtant vrai qu'Artagnan détaché avec huit bataillons de l'armée, et quatre de la garnison d'Ypres commandés pour le joindre au rendez-vous, enleva Varneton fort aisément, où les ennemis avoient mis seize cents hommes avec quelques munitions dans le dessein de le fortifier. Ces seize cents hommes se rendiréut à discrétion, commandés par un brigadier de 45 officiers. Le maréchal de Villars eut encore un autre petit avantage à un fourrage. Mais c'étoient des bagatelles. L'orage se forma sur Tournay, la tranchée fut ouverte du 7 au 8 uillet, le maréchal de Villars laissa former le siège et ne fit aucun mouvement pour s'y opposer, content de subsister et de tenir force propos. Il faut dire aussi que le pain lui étoit fourni peu régulièrement, que l'argent n'y arrivoit que peu à peu et par de très-petites sommes et que tout y étoit à craindre de la désertion et du découragement. Surville ne tint que vingt jours et battit la chamade le vingt-huit au soir. Il envoya le chevalier de Rais au Roi, qui étoit alors à Marly. Il dit que la garnison n'étoit que de quatre mille cinq cents hommes, réduits alors à trois mille; pour entrer dans la citadelle, qu'il y avoit des brêches de trente toises aux trois attaques, que l'ouvrage à corne des sept fontaines avoit été emporté avec le bastion voisin et le réduit de l'ouvrage, et que l'assaut s'alloit donner par les trois attaques à la fois. Le chevalier de Rals étoit arrivé le jeudi premier août. Le mardi 6 on y fut extrêmement surpris de voir Ravignan entrer chez Mde de Maintenon, où le Roi étoit, mené par Voisin, où quelques moments après le maréchal de Boufflers fut appelé. Un envoi aussi bizarre excita une grande curiosité. Le désir et le besoin persuadoient qu'il pouvoit être question de paix, d'autant qu'il transpira assez promptement que depuis la capitulation de la ville, Surville étoit fêté par le vainqueur, et qu'ils ne devoient faire aucune hostilité jusqu'au retour de Ravignan, fixé au huit au soir. Enfin on

sut le mystere, les ennemis proposoient une suspension d'armes limitée à un temps raisonnablement estimé que la citadelle pouvoit se défendre, qui au bout de ce temps convenu se rendroit sans être attaquée, et que cependant les deux armées subsisteroient à une certaine distance l'une de l'autre, sans aucun acte d'hostilité. La proposition parut aussi étrange que nouvelle, et on fut étonné que Ravignan homme de sens et qui avoit acquis de l'honneur dans Lille, où il avoit été fait maréchal de camp, se fût chargé de la venir faire. Une suspension d'armes sans vue de paix pour rendre une place sans être attaquée parurent des choses inouies, un désir des ennemis de ménager leurs peines, leur argent, leur fourrage, auxquels on ne crut pas devoir consentir avec le mépris de notre armée, qui par cette proposition n'étoit pas estimée en état ni en volonté de rien tenter pour le secours. Surville fut fort blâmé de l'ayoir écoutée et Ravignan de l'avoir apportée. Il fut renvoyé sur le champ avec le refus. On crut que la réputation de la place avoit été le motif d'une propoproposition si extraordinaire. Mégrigny le premier ingénieur après Vauban, quoiqu'inférieur à lui en tout, avoit bâti cette citadelle à plaisir et comme pour lui parce qu'il en étoit gouverneur. C'étoit une des places de toutes celles que le Roi a faites des meilleures et des plus régulièrement hâtie, avec des souterrains excellents par-tout et qui surprenoient par leur hauteur et leur étendue, contreminée sous tous les ouvrages et jusques sous les courtines, ce qui, bien manié, alonge fort un siège, déconcerte les assaillants qui ne savent où asseoir le pied et qui rebutent fort le soldat, rien n'étoit mieux fonde que la réputation de cette place, rien ne lui fut si inutile que ces admirables précautions pour la conserver ou du moins pour la vendre chérement. Elle capitula le 2 septembre sans avoir essuyé aucun coup de main. Cela parut un prodige inconcevable. Un autre qui ne le fut pas moins c'est que Mégrigny qui avoit 80 ans et qui de tous les sièges de la ville et de la citadelle, ne sortit presque point de sa chambre, n'eut Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV. S

pas honte de déshonorer sa vieillesse en se donnant aux ennemis qui donnerent le gouvernement de la ville au Comte d'Albemarle, et conserverent celui de la citadelle à ce malheureux vieillard, qui avoit aidé le maréchal à la défense de Namur, dont il avoit été fait lieutenant-général.

Surville vint saluer le Roi et n'en fut pas mal reçu; autre surprise. Mais ce qu'une si molle défense lui devoit coûter dans un temps où il étoit si important d'amuser long-temps les ennemis devant la place si on ne la pouvoit sauver, il le reçut de ses propos indiscrets et peu mesurés sur le maréchal de Villars. Beauveau qui de Bayonne avoit passé à l'évêché de Tournay fit merveilles de sa personne pendant le siége et de sa bourse autant et plus qu'elle put s'étendre.

Il offrit même à Surville de prendre l'argenterie des églises, et il n'imita pas (1) M. de

<sup>(1)</sup> L'Evêque de Fréjus, depuis Cardinal de Fleuri, fit chanter le *Te Deum* dans sa cathédrale, lorsque le Duc de Savoye s'empara de cette ville.

Fréjus; il refusa nettement de chanter le Te Deum dont il fut pressé avec toutes les caresses possibles, encore plus de prêter serment; et partit le matin du jour du Te Deum, avant de le chanter. Le rare est qu'il fut beaucoup mieux traité sur les choses de religion par le duc de Marlborough que par le prince Eugene. L'histoire de ces révolutions militaires nous entraîne trop loin, il faut revenir aux anecdotes des Cours.

Fin du Tome IV des Mémoires d'Etat et Militaires du Regne de Louis XIV.

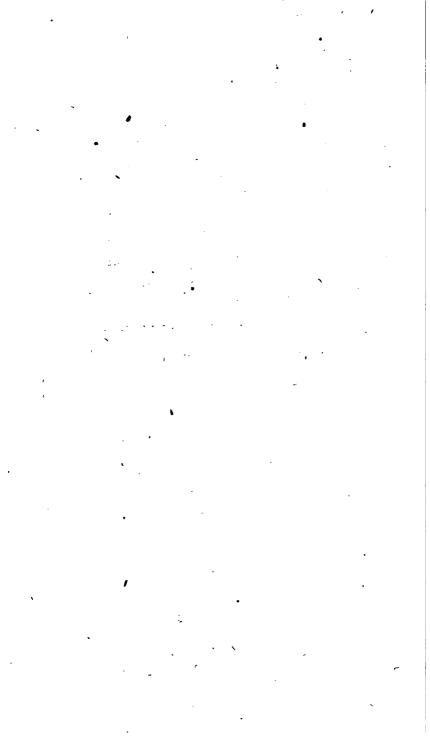

## NOTES,

## ADDITIONS ET EXPLICATIONS

Des matières contenues dans le Tome IV des

MÉMOIRES D'ÉTAT ET MILITAIRES

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DU REGNE DE LOUIS XIV.

Extraites du porte feuille du Duc de SAINT-SIMQN, de plusieurs autres porte-feuilles des Seigneurs ses contemporains et de quelques Mémoires imprimés.

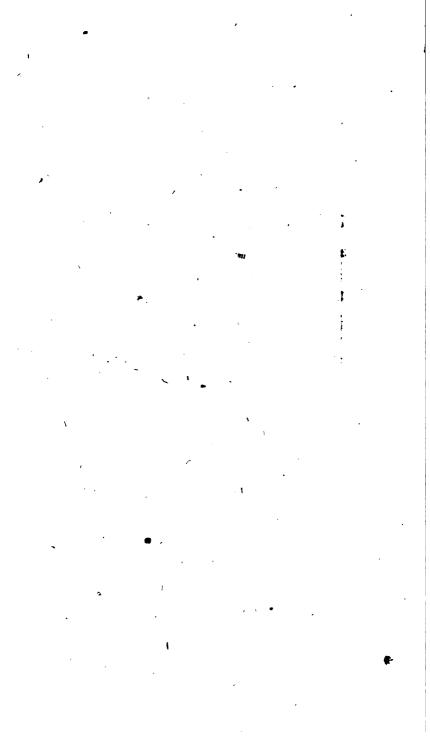

## NOTE PREMIÈRE.

Sur les affaires qui précédèrent ou accompagnèrent la déclaration de guerre de l'Empereur contre la France, dans la succession d'Espagne, au commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle, et sur l'ambassade de Villars.

Extrait des correspondances de ce Seigneur avec la Cour de France.

Pour servir de supplément nécessaire au §. I, Livre VII. de ce Volume.

LETTRE de M. le Marquis de Villars au Roi.

Du 4 Décembre 1700.

ŞIRE,

L'EMPEREUR, dont la fermeté et l'indifférence ont paru extrêmes dans les grandes

occasions qu'il a eu de les éprouver, est plus vivement outré du dernier malheur qui vient d'arriver à sa maison, qu'il ne l'a été de sa vie. Deux raisons entr'autres aggravent sa douleur: la tendresse très-vive qu'il a pour l'Archiduc, auquel on doit aussi cette justice de convenir que c'est un Prince très-aimable, montrant de très-bonnes inclinations, beaucoup d'entendement et aussi doux et honnête que le Roi des Romains son frère paroît prompt et emporté. L'Empereur donc voyant tous les jours devant lui un prince dont la condition est si différente de celle qu'il avoit envisagé pour lui, voit aussi à tous momens renaître sa douleur. Une autre raison, c'est que véritablement l'Empereur se reproche de n'avoir pas suivi sa pensée qui étoit d'envoyer d'abord ses troupes en Italie.

## LETTRE du même au même.

Du premier janvier 1701.

## SIRE,

IL est tellement établi que j'ai cinquante mille pistoles à distribuer, comme je le trouverai à propos, pour rompre les mesures de l'Empereur, que cela m'attire des propositions auxquelles je réponds de manière à ne pas détruire entièrement une opinion qui peut être utile au service de Votre Majesté.

L'Envoyé de Dannemarc est donc venu hier chez moi, et m'a dit que si je voulois donner douze mille écus, il podrroit rendre peut-être un service très-important.

Votre Majesté sera bien persuadée que je n'ai pas promis les douze mille écus: mais pour pouvoir pénétrer un peu dans les mesures que j'ai lieu de croîre que cette Cour prend depuis longtemps avec le Dannemarc,

je lui ai laissé le champ libre pour croire tout ce qu'il voudroit sur le prétendu pouvoir que j'ai de faire des gratifications considérables de la part de Votre Majesté. Le dit Envoyé s'est donc offert à tous les services qu'il pourroit rendre, même d'informer Votre Majesté quand je partirai de cette Cour, et de donner les meilleures nouvelles qu'il pourroit: mais surtout que si je voulois donner sur le champ les douze mille écus, dont il jure qu'il n'y a rien pour lui, il feroit peut-être un grand coup. Je l'ai laissé se flatter que je donnois un peu dans son dessein: ma pensée est bien de ne plus faire de dépense d'une pistole sur cela; mais pour promettre quelque gratification annuelle. quand Votre Majesté n'aura personne ici, et la payer conformément aux services, c'est sur quoi elle aura la bonté de me mander ce qui lui paroîtra convenable.

## LETTRE du même au même.

· Du premier février 1701.

SIRE,

J'AI dit è l'Envoyé de Dannemarc que Votre Majesté, satisfaite de l'application qu'il promet à l'informer de tout ce qu'il pourra apprendre de plus convenable au bien de son service, veut bien lui faire donner une pension de deux mille livres, et pourramême l'augmenter suivant l'importance des services qu'il rendra.

Cette autre personne, à qui Votre Majesté faisoit une pareille gratification, étant devenue assez riche, ne rend plus les mêmes services, ainsi Votre Majesté accordant au dernier ce qu'elle donnoit déjà, ne dépensera rien de plus, et n'en sera pas moins bien informée.

LETTRE du Roi à M. le Marquis de Villars.

De Versailles le 17 Février 1701.

M. le Marquis de Villars, la lettre que vous m'avez écrite le premier de ce mois, &c. . . . . . .

Je vous envoye une lettre de change de deux mille livres, pour remettre cette somme à l'Envoyé de Dannemarc. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, M. le Marquis de Villars, en sa sainte garde.

# LETTRE de M. le Marquis de Villars à M. le Marquis de Torcy.

Du premier Février 1701.

JE n'avois été honoré, Monsieur, d'aucune de vos dépêches depuis celle du 29 décembre; j'apprends par celle dont il a plu à Sa Majesté de m'honorer du 16 janvier, que toutes les miennes ont été reçues. L'opinion qu'on a de l'arrivée de ces tonneaux d'or outre que je paye assez volontiers les avis que l'on me donne, a porté le Secrétaire de celui qui travaille à une explication des droits de l'Empereur à m'apporter le mémoire ci-joint dès qu'il lui a été remis. Il est composé par un nommé Tellier, qui se dit Lorrain, et que je crois François, qui écrit bien. Cet ecrit n'étant pas encore connu, le peu de temps que j'ai à le faire copier vous y fera trouver beaucoup de fautes: mais j'ai cru toujours, Monsieur, devoir vous l'envoyer, quoique cela doive être publié bientôt. Il est pourtant bon qu'on ne sache pas que vous le teniez de moi, pour ne pas attirer quelque affaire à celui qui me l'a apporté.

## LETTRE du même au même.

Du 30 avril 1701.

J'AI eu l'honneur, Monsieur, d'écrire à Sa Majesté une trop ample lettre pour avoir beaucoup de choses à vous apprendre aujour-

d'hui. L'on dit qu'il y a beaucoup de principaux ecclésiastiques mêlés dans cette conspiration de Hongrie; et l'on soutient toujours dans le peuple qu'une lettre tombée de ma poche a donné les premières connoissances de cette révolte. Les premiers ministres disent qu'ils n'en ont point oui parler. Cependant l'on continue à me donner des avis très - sérieux des mauvais desseins que l'on a contre moi. Je serois tranquille par rapport à la bonne conscience; mais une cour enragée et qui croiroit confirmer une opinion qui se répand par ces endroits-là, ne laisse pas de me faire desirer d'être hors d'ici. Il est certain qu'étant au manége, il y a deux jours, le Roi des Romains finissant sa course de tête, et ayant l'épée à la main, jetta les yeux sur moi et tout d'un coup cria à la Reine, ah si j'osois! et poussa son cheval en même temps pour s'éloigner. Je vis l'action. et les paroles m'ont été très-fidèlement rapportées. Vous ne trouverez pas mon séjour ici bien agréable avec toutes ces petites aventures-là. Je ne sais rien de plus particulier

que ce que j'ai eu l'honneur de vous mander hier. J'ai l'honneur d'être, &c.

LETTRE de M. le Marquis de Villars au Roi.

Du 4 mai 1701.

SIRE,

ALLANT moi-même hier avec un gentilhomme, mon Secrétaire, deux pages et quelques laquais, pour voir des chaises de poste que l'on serre dans l'arsenal, comme les selliers de Paris se servent des galeries de la foire Saint-Germain, d'abord que mon carrosse arriva, l'on ouvrit la grande porte. A peine mes chevaux avoient-ils la tête dedans, que le portier entendant parler françois, et qu'on disoit que c'étoit l'Envoyé de France, il referma la porte sur le nez de mes chevaux, les fit reculer : je lui dis que c'étoit pour voir des carosses, il cria, les François n'entreront pas ici: et si je n'étois retourné sagement sur mes pas et promptement, l'émeute populaire suivoit. Il est certain que le peuple

animé par tout ce qui se dit sur cette conspiration de Hongrie est dans la fureur. L'Empereur sait bien que je n'y ai nulle part et les premiers Ministres; mais Votre Majesté sera bien persuadée que l'on ne travaille pas bien vivement à empêcher qu'on ne la croye formée par la France.

D'ailleurs, Sire, la haine du Roi des Romains est connue. Je dois expliquer plus particulièrement ce qui s'est passé au manége. Ce Prince, après avoir pris la tête de l'épée, passa sous les balcons de la Reine et l'entretenoit, ayant toujours l'épée à la main: il jette dans ce moment les yeux sur moi : il frémit de colère et dit à la Reine, si je m'en croyois, je commencerois par ce François, et poussa son cheval à toutes jambes, comme pour ne pas succomber à la tentation. Le Comte d'Harach, Ambassadeur d'Espagne, me dit, il y a deux jours, me demandant le secret, que le Roi des Romains l'ayant vu me parler pendant que l'on faisoit la revue du régiment de Savoie, lui demanda: que trouve

le Marquis de Villars de ces troupes: Harrach répondit: il les loue fort. Le Roi dit: je voudrois qu'elles lui eussent déjà passé sur le ventre et à sa nation; et cela avec des épithetes qui lui sont assez familières.

LETTRE du même au même.

Du 7 mai 1701.

SIRE,

J'AI eu l'honneur de mander à Votre Majesté, que sur les bruits établis dans l'esprit
du peuple, et qui gagnoient celui des honnêtes gens, que j'avois part à cette conspiration des Hongrois, j'avois parlé à M. le
Comte de Kaunitz, lequel me répondit d'abord que dans ce qu'il savoit de toute cette
affaire, il n'avoit pas entendu nommer mon
nom, mais que de la maniere dont je l'assurois que je n'en avois jamais ouï parler, il
étoit très-disposé à me croire, et qu'il en
parleroit à l'Empereur. Il a été cinq ou six
jours sans me donner de réponse, me mon-

Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV.

trant même plus de froideur qu'à l'ordinaire, ce que l'Ambassadeur de Venise, auquel je me suis ouvert sur ce qui me regarde, interprétoit très-mal. Enfin il me parla hier et me dit que l'Empereur avoit très-bien reçu ce qu'il lui avoit dit sur mon sujet; que Sa Majesté Impériale lui avoit ordonné de me dire qu'il ne lui étoit revenu par aucun endroit que j'eusse aucune part à cette conspiration, et qu'il croyoit bien que je n'en avois jamais oui parler; qu'il espéroit aussi que Votre Majesté, surtout la paix n'étant pas rompue, ne voudroit pas fortifier les méchantes intentions de quelques-uns de ses sujets.

J'ai parlé à M. le Comte de Kaunitz des avis qui m'avoient été donnés de prendre garde à moi sur la fureur du peuple. Ils me sont confirmés par le Comte Jerger, dont le père étant Statthalter de la Ville, est mieux informé de tous ces détails. Il m'a dit que si parmi la canaille qui s'attroupoit pour venir attaquer ma maison, il ne s'étoit pas

trouvé deux ou trois personnes, dont les uns dirent, attendons le jour; et les autres, qui nous en saura gré? nous serons pendus; la troupe continuoit sa marche, ce que je leur ai vu faire: l'Empereur étant dans la Ville, devant deux gardes de cinquante hommes chacune, pourroit intimider: mais puisque, selon les apparences, je suis à couvert du péril que je craignois le plus, qui étoit d'être arrêté, je tâcherai de me garantir de l'autre.

Je crois devoir expliquer à Votre Majesté la conversation de cet homme. Je n'épargne ni dépenses ni soins pour le retrouver. Si l'avis qu'il m'a donné sur le Roi d'Espagne est fondé, c'est un Ange que Dieu m'a envoyé et qui a disparu. Pour celui qui me regarde, je commence à en douter. Il entra chez moi à l'entrée de la nuit, se cachant le visage, et dès qu'il fut dans ma chambre, me paroissant un peu troublé comme un homme qui entreprend une aventure fort périlleuse : il me dit d'abord que bien que

les choses qu'il alloit me révéler lui répondissent de mon secret, il me le demandoit encore en parole de cavalier. Je le lui promis: et, m'ayant dit d'abord qu'il étoit Secrétaire du Comte de Kaunitz et qu'il avoit des choses très-importantes à me dire : je l'assurai que ce seul mot m'obligeoit à lui réitérer encore qu'il ne s'exposeroit à aucun péril par mon indiscrétion. Il commença par me dire ce que Votre Majesté a vu sur l'ordre porté par un courrier au Comte de Zinzendorf pour le faire partir, que l'on avoit de très-mauvaises intentions contre moi : que non seulement je serois arrêté, mais que l'on vouloit même persuader par toute sorte de rigueurs, par ma mort même, que j'étois l'auteur de la révolte et de la conspiration de Hongrie. Je lui dis que je croyois l'Empereur trop juste pour vouloir, contre les connoissances qu'il a, et contre le droit des gens, faire maltraiter et périr un Ministre, et que je m'attendois au contraire que si l'on croyoit avoir lieu de se plaindre de ma conduite, l'on me donneroit ordre

de partir. A cela il répondit, l'on veut vous arrêter, vous envoyer dans un château en Hongrie, et vous confronter avec les coupables. Je dis que quelque péril qu'il voulût me faire craindre, il savoit bien lui-même qu'un Ministre ne partoit pas sans l'ordre de son Maître, et que je l'attendrois tranquillement. Enfin il me dit tout ce que Votre Majesté a vu dans mes précédentes dépêches; et me voyant ferme sur ce qui me regardoit, il passa au second avis, qu'il m'expliqua tout comme j'ai eu l'honneur de le mander. Sur ce que je lui demandai quand je le reverrois, il me dit qu'il avoit un petit hussard muet, qu'il l'enverroit chez moi la nuit, cela voudroit dire à quelque heure de la nuit, et qu'en lui faisant un signe seulement, il se trouveroit chez moi. Je répondis, ne vous fiez pas à ce muet; il vaut mieux que dans deux ou trois jours vous vous trouviez dans la première antichambre de l'Empereur : et alors en me touchant le front, cela signifiera qu'à neuf heures du soir précises vous passiez dans ma rue, je serai à ma fenêtre et je

vous irai prendre pour vous mener dans une chambre dans laquelle vous pouvez entrer sans que personne vous voye. Après tous ces discours et ce que Votre Majesté aura vu dans mes précédentes dépêches et deux grosses heures de conversation, nous nous séparâmes. Je n'ai fait partir mon courrier que trois jours après cette conversation, voulant absolument démêler plus sûrement si cet homme étoit véritablement ce qu'il me disoit être. Un jeune garçon pris dans la rue, envoyé par mon Secrétaire avec une commission, seulement pour savoir comment le Secrétaire du Comte de Kaunitz étoit fait, rapporta des remarques qui convenoient à celui qui s'étoit nommé Rupelly. Je n'en pus savoir davantage et je crus qu'en matieres aussi importantes il valoit mieux informer promptement, quand même on pourroit soupçonner l'avis de n'être pas sincère, que de différer à le donner. Depuis cela j'ai fait toutes les réflexions possibles sur cette aventure et je ne sais pas quel objet on a pu avoir. Si l'avis est faux pour tout, il faut que quelqu'un des premiers Ministres ait pensé qu'en me donnant d'assez vives alarmes pour m'absenter, ou l'on m'arrêteroit partant secretement, ce qui marqueroit une participation aux révoltes des Hongrois, ou l'on se serviroit de mon évasion comme une preuve de la même intelligence. Il peut être qu'on a dit à cet homme-là: s'il ne vous paroît pas ébranlé par ce que vous lui direz sur son sujet, tâchez de gagner sa confiance en paroissant lui découvrir les secrets les plus importans. J'ai peine à croire le Comte de Kaunitz capable de ces pernicieuses finesses. Il faut pourtant que celui qui me l'a envoyé ait assuré que je n'ai jamais vu le Secrétaire italien de Kaunitz. Je croirois Mansfeld assez capable d'une trame pareille; mais en vérité je me perds dans toutes mes réflexions sur cela.

J'ai su depuis par les valets de ce cabaret où il a une chambre au fauxbourg, lesquels j'ai gagné, et font tous leurs efforts pour me le faire trouver, que le même jour qu'il m'a parlé il avoit passé quatre heures seul dans cette chambre. Cet homme enfin paroît instruit de tout, beaucoup d'esprit, de sens, paroissant emporté d'un desir de vengeance pour la ruine de sa famille; me disant, qui n'est pas capable de se venger est indigne de vivre; si cette espérance ne me soutenoit, je me serois fait moine il y a dix ans.

Ce qui me fit impression, c'est que ce Grand d'Espagne qu'il m'a nommé, bien qu'honoré d'une des plus grandes charges de la Maison du Roi Catholique, et d'un âge même trop avancé pour tenter des aventures si périlleuses, est un de ceux dont l'Ambassadeur d'Espagne qui est ici, paroissoit plus se défier, à cause de sa grande alliance avec le Portugal, que l'on croyoit pour lors plus dévoué au Roi d'Angleterre; ce que son dernier traité ne permet plus de craindre.

Le Résident de Mantoue reçut avant-hier matin ordre de l'Empereur de sortir dans les vingt-quatre heures de Vienne, et dans huit jours des Etats de l'Empereur; et on le chargea de faire savoir à son Maître que son crime ne demeureroit pas impuni, et que tôt ou tard l'Empereur en prendroit une alta vindicta.

Ce Résident de Mantoue m'étant venu dire adieu, m'a assuré encore qu'il y avoit certainement du manège entre l'Ambassadeur de Savoie et cette Cour. Il est vrai que jamais son commerce n'a été plus vif avec les premiers Ministres de l'Empereur. Il continue d'aller à toutes les chapelles; l'Ambassadrice a pris congé, mais elle ne songe pas à partir.

LETTRE du Roi à M. le Marquis de Villars.

De Versailles le 9 mai 1701.

Monsieur le Marquis de Villars, vos lettres du 27 et du 29 du mois dernier m'ont été apportées par le courrier que vous m'avez dépêché. J'ai reçu en même temps par l'ordinaire celle que vous m'avez écrite le 23. Toutes deux m'ont informé des premiers mouvemens que l'on prétend avoir découvert en Hongrie, des ordres que l'Empereur a donné pour les appaiser, et de la manière dont ces ordres ont été exécutés. La conduite que vous avez tenue depuis que vous avez été à Vienne, doit en effet persuader que vous n'avez nulle part aux desseins des Hongrois: elle suffiroit pour en convaincre, quand même on pourroit douter de l'éloignement que j'aurai toujours de favoriser des sujets rebelles à l'autorité légitime de leur Souverain. J'ai lieu de croire que l'Empereur ne peut douter de mes sentimens à cet égard; mais en même temps il y a beaucoup d'apparence que les Ministres de ce Prince sereient bien aises de fortifier les soupçons du peuple, et qu'ils croiroient rendre un service à leur Maître de rejeter sur vous, dans la conjoncture présente, la haine d'une conspiration, ou véritable, ou peut-être trop légèrement crue.

Comme ils savent certainement qu'il est

impossible de trouver aucun prétexte pour y réussir, et que la conduite que vous avez toujours tenue vous met à couvert de tout soupçon, il paroît qu'ils souhaiteroient que vous pussiez y donner lieu par une fausse démarche. Je suis, persuadé que c'est pour vous porter à la faire qu'on vous a donné les avis dont vous me rendez compte par le mémoire joint à votre lettre du 27. Car il est peu vraisemblable qu'un homme dans un poste de confiance voulût trahir le secret et hazarder sa vie. Il est plus apparent que ces avis vous auront été donnés par ordre des Ministres de l'Empereur, pour vous obliger à vous retirer secrettement de Vienne, et pour faire croire, par cette évasion, qu'ayant eu part aux affaires de Hongrie, vous avez craint d'être arrêté, voyant toute la conspiration découverte.

Ainsi vous autoriseriez vous-même les faussetés dont on voudroit persuader le public. Comme il n'y a rien de plus opposé au bien de mon service, que d'appuyer par quelque

#### 300 . NOTES, ADDITIONS

démarche précipitée les artifices qu'on veut mettre en usage, je vous renvoie votre courrier pour vous instruire au plutôt de mes intentions sur cette affaire: elles sont que vous demeuriez à Vienne, jusqu'à ce que je vous envoie des ordres précis d'en partir. Si la guerre se déclare, vous reviendrez d'assez bonne heure pour me servir dans l'armée où je vous ai destiné; quand même vous n'y seriez pas au commencement de la campagne, je ne compterois pas moins les services que vous me rendriez ailleurs.

Secondement, si vous êtes parti de Vienne lorsqué vous recevrez cette dépêche, comme je vois que vous l'auriez fait sous prétexte de quelque voyage prochain, et comme devant retourner incessamment, vous devez en effet y retourner immédiatement après avoir reçu ma lettre. J'ai épendant donné les ordres nécessaires pour empêcher que le Comte de Zinzendorf ne se retire sans que j'en sois averti. Vous pouvez compter qu'il répondra de vous, et je fais dire au Duc

de Savoie que, s'il est en peine pour son. Ambassadeur, il conviendroit mieux de le retirer dès à présent, que d'attendre la déclaration de la guerre.

A l'égard de l'autre avis qu'on vous a donné; il est trop important pour ne le pas approfondir autant qu'il vous sera possible de le faire. Bien des circonstances me font cependant douter de la vérité. Le Duc de Medina-Sidonia a sujet d'être content et il le paroît. Je ne donnerai aucun ordre pour faire arrêter l'homme qu'on vous a nommé avant son retour à Vienne. Vous continuerez de faire ce que vous pourrez pour en découvrir davantage. Il est bien plus convenable que l'Ambassadeur d'Espagne se retire dans l'Electorat de Bavière, que d'attendre les ordres du Roi d'Espagne dans les Etats de l'Empereur: rien n'y répond de la sûreté de sa personne.

J'ai reçu vos lettres du 16 et du 20 avril. Comme elles m'informent toutes des mouvemens des troupes de l'Empereur, je n'ai point de nouveaux ordres à vous donner, que de continuer à m'informer de ce que vous en apprendrez. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, M. le Marquis de Villars, en sa sainte garde.

### LETTRE du même au même.

De Versailles le 25 mai 1701.

M. le Marquis de Villars, j'ai reçu vos lettres du 4 et du 7 de ce mois. Toutes deux m'ont fait voir que vous n'avez omis aucune diligence pour découvrir plus particulièrement la vérité des avis secrets qu'on vous a donnés, la condition et le caractère de celui de qui vous les avez reçus; enfin, pour approfondir si la confidence est sincère, ou s'il vous a été envoyé par quelque Ministre de l'Empereur, pour vous engager à quelque fausse démarche dans la conjoncture présente. Cet artifice est si conforme au génie du Comte de Mansfeldt, que je croirois aisément qu'il en est l'auteur, et que celui

dont vous avez reçu les avis, n'est point Secrétaire du Comte de Kaunitz. Il y a longtemps que vous m'avez écrit que vos lettres étoient déchiffrées et vues à Vienne avant qu'elles partissent: ainsi l'homme qui vous a parlé a voulu peut-être autoriser son rapport par cette circonstance, sachant bien toutefois qu'il ne vous apprenoit rien qui ne fut depuis longtemps répandu dans le public.

La conduite du Comte de Zinzendorf ne marque pas encore qu'il ait reçu l'ordre de partir secrettement. Enfin je vois, par le compte que vous me rendez, que le but principal des avis qu'on vous a donné a été de vous intimider et de vous obliger à confirmer, par un départ précipité, tout ce qu'on auroit voulu dire dans la suite au sujet des mouvemens de Hongrie. On peut même croire que le Comte de Kaunitz, différant à vous rendre la réponse de l'Empereur, attendoit l'effet que produiroient les avis secrets qu'on vous avoit fait donner. Toutes ces circonstances font voir que vous

avez très-bien fait de ne vous point alarmer ni de ces avis ni des discours du peuple de Vienne, et il est important pour le bien de mon service que l'Empereur retire l'Envoyé qu'il a auprès de moi avant que je vous rappelle. Vous avez bien fait aussi de refuser la garde que le Comte d'Harrach vous a offerte. On auroit bientôt publié que l'Empereur avant découvert quelque intelligence secrette entre vous et les mécontens de Hongrie, se seroit assuré de votre personne; et cette nouvelle paroissant vraisemblable par la garde que vous auriez acceptée, eut produit de mauvais effets. Les choses ne peuvent demeurer longtemps en l'état où elles sont; ainsi vous pouvez compter que je vous enverrai bientôt l'ordre de revenir : mais il faut auparavant que l'Empereur ait donné un ordre au Comte de Zinzendorf, et il ne me convient pas d'être lé premier à faire cette démarche.

J'ai fait dire au Duc de Savoye, que s'il craignoit quelque embarras à l'égard de son Ambassadeur

Ambassadeur à Vienne, il devoit le rappeller incessamment, et qu'il seroit difficile que le Comte de Zinzendorf pût servir d'ôtage et pour vous et pour lui.

LETTRE de M. le Marquis de Villars à M. de Chamillart.

Du premier juin 1701.

TE vois, Monsieur, par la lettre dont il vous a plu de m'honorer du 10 mai, que Sa Majesté compte que le Sieur de Bonnaire, Capitaine dans mon Régiment, est encore auprès de moi. Il y a plus de dix-huit mois qu'il est au Régiment, et vous jugerez vousmême dans de telles conjonctures, si un homme de tête et de fermeté me seroit nécessaire. Je n'eus pas le temps d'avoir l'honneur de vous écrire par le dernier courrier que j'ai envoyé, et je priois M. de Fréjus de vous dire un mot sur les périls dont ma maison étoit journellement menacée, et sur l'extrême besoin que j'avois d'un homme qui put, non seulement contenir un domes-Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV.

tique dans une grande sagesse, mais le porter aussi à une vigoureuse défense. Il est certain que dans les premiers bruits de cette conspiration des Hongrois, le peuple animé d'une fureur moins surprenante à Vienne que par - tout ailleurs, par les excès où ce même peuple s'est souvent porté, a été près de venir m'attaquer dans ma maison. J'ai été averti que la canaille s'étoit déjà attroupée, et marchoit, lorsqu'un de la même troupé, retenu par sagesse ou par peur, dit, attendons le jour. Depuis cela vous aurez appris que deux officiers Lorrains, dont un étoit Capitaine et Aide-de-camp de M. le Prince de Bade, tous deux très-bien faits, parlant françois dans un cabaret, la canaille leur chercha querelle, et avant qu'ils eussent le temps de se faire connoître pour ce qu'ils étoient, l'un d'eux fut percé de trente coups et demeura mort sur la place, c'étoit l'Aidede-camp, et l'autre sut laissé pour mort. Deux jours après, mes cuisiniers, avec plusieurs autres cuisiniers françois, qui sont en grand nombre à Vienne, furent attaqués,

jouant à la boule bien sagement, sans offenser personne, et eurent cent coups de bâton. Il est vrai que depuis que l'Empereur a bien voulu me faire dire par M. le Comte de Kaunitz, qu'il ne lui étoit pas revenu que j'eusse aucune part à cette conspiration, les honnêtes gens ne croient plus faire un crime de me parler: mais comme les Ministres de l'Empereur, dans les Cours étrangères, soutiennent toujours que je l'ai formée, que toutes les gazettes et les lardons ne parlent d'autre chose, vous croyez bien, Monsieur, qu'on a toujours quelque chose à craindre d'un peuple que j'ai vu attaquer, il y a un an, la maison du seul homme qui ait fait des avances à l'Empereur dans des guerres passées, et qui même a entrepris présentement les vivres d'Italie et d'Allemagne : cette maison étoit au milieu de deux corps-degarde, l'un à l'Empereur, et l'autre de trente hommes d'une garde de la Ville. L'Empereut à Vienne, le peuple attaqua cette imaison pendant cinq heures, et à la fin la força et la pilla, Quand cet Ambassadeur de Portugal

fit cette action horrible il y a quatre ans, le peuple avoit déjà environné sa maison. Vous voyez dans toutes les gazettes que ces Hongrois avoient conspiré contre toute la famille de l'Empereur. Peu de gens pensent qu'ils avent été jusques là; mais enfin le peuple le croit, et c'est par une lettre, que le dernier Ambassadeur Turc qui étoit ici m'écrivoit, heureusement interceptée, que tout a été découvert. Voilà les faussetés qui se sont débitées. Vous comprendrez facilement, Monsieur, que pour peu de séjour que j'aye à faire ici, non seulement le Sieur de Bonnaire m'est absolument nécessaire, mais si je crovois même y être plus d'un mois, je prendrois la diberté de supplier Sa Majesté que quelques Officiers assurés viennent demeurer chez moi. Nous aurez su que M. le Comte d'Harrach, craignant une insulte du peuple, m'a offert une garde, fai eru devoir la refuser; car avec la malignité des nouvellistes de Hollande et d'Allemagne, entre dire que le Ministre du Roi à Vienne la une gardé pour le garantir de la fureur du peuple, et

que cette fureur du peuple est très-bien fondée, il n'y a pas bien loin. L'Ambassadeur de Savoie m'a dit qu'il savoit, que quoique j'aye refusé cette garde, l'on avoit donné quelques ordres secrets pour que ma maison fût secourue en cas de besoin. Mais je vous assure, qu'après ce que j'ai yu de l'indolence des soldats, quand on attaquon cette maison dont j'ai eu l'honneur de vous parler, si la mienne ne se défendoit d'elle-même, elle seroit pillée et brûlée cent fois avant l'arrivée de ce secours.

Je n'ai pas douté que vous ne fussiez informé de la plupart de ces détails-là par mes dépêches à Sa Majesté et à M. de Torcy; et comme par celle dont il vous a plu de m'honorer du 19, vous avez la bonté de me dire que si le Sieur de Bonnaire m'étoit absolument nécessaire, vous tâcheriez d'obtenir son congé, j'espère que vous aurez, Monsieur, cette bonté, et je le renverrai dès que je serai arrivé à Strasbourg: mais soit ici, soit dans ma route, il n'y a pas de cabaret où,

la guerre commencée, le peuple ne vous dise des injures. Je me suis déjà retiré d'Allemagne 'en pareille occasion. M. de Lusignan et moi étions ensemble. Le pauvre homme finit son ambassade par six mois de prison dans un château de Tirol, et pour moi je fus assez heureux ou assez adroit pour me tirer d'intrigue. Je me crois si inutile présentement au service de Sa Majesté, que j'espère toujours qu'elle me permettra d'en partir, en y laissant un Secrétaire. J'ai l'honneur d'être, Monsieur, &c.

LETTRE de M. le Marquis de Villars à M. le Marquis de Torcy.

Du premier juin 1761.

JE vous écris, Monsieur, pour vous faire part d'une aventure toute récente de cet homme qui me hait si fort, le Roi des Romains. Un de ses favoris me la conta hier. Cet homme lui parlant de sa maîtresse, l'indiscret favori eut l'audace de la nommer coquette. Dans le moment, la fureur de l'amant outragé s'allume; il ferme la porte; met l'épée à la main; veut obliger son favori à se défendre, et venger, mais par une noble voye, la réputation blessée de sa maîtresse. Le favori demande pardon et dit qu'il publieroit par toute la terre que c'étoit la fidélité même. Ainsi finit l'aventure. Qu'en dites-vous, Monsieur? Celle-là vous fera comprendre, mieux que toute autre chose, le caractère de cet homme.

LETTRE de M. le Marquis de Villars au Roi.

à . . . - . .

SIRE,

JE me flatte, malgré toutes les propositions de l'Empereur, soutenues d'ailleurs de toutes les supplications de deux maîtresses; malgré tous les artifices de la vieille Comtesse de Paar, qui n'est venue ici que pour obliger l'Electeur à aller à Vienne, où elle l'auroit sans doute entraîné, sans la nouvelle

inclination qu'il a ici et que je lui ai assurément donnée, je me flatte que je pourrai mener les choses au point où Votre Majesté les souhaite. .

'Ie crois, Sire, devoir encore informer Votre Majesté de l'état présent des inclinations de l'Electeur. Cette maîtresse, à laquelle il s'est attaché depuis deux mois, qui est une Dame de la Cour, nommée Mademoiselle de Zinzendorf, l'occupe très-vivement: c'est pour elle que se font toutes les fêtes, il n'est rempli présentement que du desir de lui plaire. Les difficultés qu'il trouve dans la Demoiselle, qui se conduit assez bien, l'animent encore davantage, et je vois à tout cela les commencemens d'une grande passion. La Demoiselle sait bien qu'elle m'en a les premières obligations, elle se sert quelquefois de mes conseils, et si elle l'emporte sur les autres, je crois que, quoiqu'elle soit parente du Comte de Kaunitz, qui l'a fait Dame de l'Electrice, j'aurai assez de trédit sur son esprit, ponr qu'elle ne me soit point contraire. Cependant l'Electeur écrit trèsrégulièrement à Mademoiselle de Wel, et lui fait accommoder un appartement audessous du sien, et il n'y a que les Ministres et moi qui sommes de ce secret-là. Les Piémontois n'y entrent même pas. Ainsi, quand elle sera ici, je tâcherai de gouverner celle des deux qui prendra le plus de crédit.

Le voyage de Venise dépend purement des rigueurs ou des faveurs de la Demoiselle qui est ici : et tout est encore indécis sur cela.

### NOTE SECONDE.

Addition à l'histoire de la Bataille de Hochstet.

### Livre VII. §. XI.

Sr Louis XIV aimoit la décoration, les édifices, les inscriptions glorieuses, les grandes expressions qui lui étoient prodiguées quand il avoit pris une ville, une place: ses ennemis, de leur côté, élevoient des monumens bien capables d'humilier son amourpropre, et telle fut l'inscription, que nous joignons ici, après la bataille de Hochstet.

Croira-t-on que ce-Monarque eut la foiblesse de recourir aux sollicitations, pour qu'elle ne fût point exposée aux yeux du public, ni gravée?

Conservons-la donc dans un ouvrage que la liberté et la vérité semblent avoir dicté; elle est une grande leçon pour les Monarques tourmentés par l'ambition des conquêtes.

Elle est tirée des manuscrits de Saint-Simon.

MONUMENTUM

AETERNAE MEMORIAE SACRUM ANNO 1704 DIE 13 AUGUSTI

IN HAC REGIONE

INGENTI CLADE FUSUS EST EXERCITUS

GALLO BAVARUS

DUCTUS AB EMMANUELE ELECTORE

ET FRANCIAE MARESCALLIS

DE TALLARD ET MARSIN

QUORUM ALTER IN PRAELIO CAPTUS

CUM 40 PRAEFECTIS BELLI PRIMARIIS

190 MINORIS ORDINIS

ET 12 M. GREGARIIS

PRAETER DELETOS IN CAMPO 14 M.

ET 4 M. IN FLUMEN PRAECIPITATOS

- EXERCITUI CUM IMMORTALI GLORIA

IMPERAVIT

JOANNES DUX DE MARLBOROUGH ANGLUS

QUI

SUB AUSPICIIS ANNAE REGINAE
ET FOEDERATI BELGII ORDINUM

STRENUUM MILITEM

A TAMISI ET MOSA AD DANUBIUM EDUXERAT UT GERMANIAE PERICLITANTI SUCCURRERÉT QUAM EXPEDITIONEM

JUNCTIS CUM LUDOVICO MARCHIONE BADENSI

COPIIS

EXPUGNATO AD DONAVERȚAM MONTE

VALLO ET AGGERE MUNITIȘSIMO

SUMMA CUM FORȚITUDINE INCEPIT

ET POST

SOCIATIS ITERUM ARMIS CUM
EUGENIO SARAUDIAE PRINCIPI
DECRETORIO CONFLICTU
IN CAMPO INTER BLENHEIM ET HOCHSTEDT
PARI CONSTANTIA ET FELIGITATE PERFECIT

ET NUMERO ET LOGI SITU SUPERIOR

'NEQUE ALIUS AD VICTORIAM BATEBAT QUAM

BER BALUDES ADITUS'

ERAT ADVERSA ACIES

SCIANT FORDERATI DUCES
VIAM VIRTUTI NULLAM ESSE INVIAM
DISCANT PROCERES

CONJURATIONEM COMBATRIÆ HOSTIBUS RARO
ESSE IMPUNEM

ET AGNOSCAT TANDEM LUDQVICUS XIV PEMINEM ANTE OBITUM DEREBE AUT FELIÇEM AUT MAGNUM BRAEDICARI.

## NOTE TROISIEME.

Relative à l'influence de Madame de Maintenon sur les affaires d'Espagne, et sur les relations épistolaires entre Madame la Princesse des Ursins et Madame de Maintenon.

Dans sa lettre à Madame de Maintenon; Madame des Ursins, le 6 janvier 1706, des mandé que la Reine, en l'absence du Roi; reste à la tête des affaires, et que l'Ambassa deur, M. Amelot, demeure auprès d'elle pour l'assister de ses conseils dans un temps où la révolte est quasi autant à craindre en Castille que dans les autres provinces, par la hardiesse qu'ont les moines de prêcher en tous lieux en faveur de la Maison d'Autriche.

20 janvier 1706.

Si M. le Duc de Noailles est votre neveu. Madame, il est aussi le mien à la mode de

# NOTE QUATRIEME.

Sur la bataille d'Almanza. Sentimens de Madame des Ursins. Suite de sa correspondance avec Madame de Maintenon.

Pour servir de suite au §. XI du Livre IX.

g mai 1707.

L'a victoire (d'Almanza) est encore plus importante qu'on ne la croyoit : il n'y a plus du tout d'infanterie des ennemis : elle est tuée ou prise. M. le Duc d'Orléans et M. le Maréchal de Bervick ont bon dessein de profiter de cette victoire : ils entrent présentement dans le Royaume de Valence, dont apparenment ils feront la conquête promptement : celui d'Arragon aura sans doute le même sort. Je ne crois pas que l'Archiduc en solt quirte pour cela, si la fortune veut bien seconder les bonnes incensions de Son Altesse Royale.

7 du dit au Retiro.

Je ne crois pas que Son Altesse Royale soit longtemps en cette Cour: elle sera trop pressée, ayant eu le malheur de ne pas se trouver à la bataille, d'aller chercher quelqu'autre occasion d'acquérir de la gloire.

# NOTE CINQUIÈME.

Sur les sentimens de Madame des Ursins pour le Duc d'Orléans avant leurs brouilleries.

Pour servir de suite et de supplément au Ligre IX.

30 août 1706.

Nous ne savons aucune particularité de ce qui s'est passé dans ce combat (devant Turin) si ce n'est que M. le Duc d'Orléans a combattu en héros, qu'il y a été blessé, mais sans péril, et que le pauvre Maréchal de Marsin y a été tué.

Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV.

Nous avons besoin de toute l'habileté et du zèle que M. le Prince de Vaudémont montre en toutes sortes d'occasions pour opposer aux entreprises que le Prince Eugène fera contre le pays où il commande. N'oubliez pas, s'il vous plaît, combien ce Gouverneur a été soupçonné mal à propos. Je me souviens, lorsque Sa Majesté Catholique étoit à Barcelone, qu'on fut tout près, dans notre Cour, de persuader au Roi d'Espagne de le déposséder.

### Le 16 septembre 1706.

On ne sauroit douter de la bonne volonté de M. le Maréchal de Bervick. Il n'y a point de mauvais discours, malgré cela, que les Espagnols ne tiennent sur son compte : il n'est pas facile de leur plaire.

S'il s'y passe une action (à Turin) on ne sauroit s'empêcher de craindre pour la personne de Son Altesse Royale (le Duc d'Orléans), ce jeune Prince ayant un courage à tout hasarder.

#### A Burgos le 23 septembre.

M. de Vendôme assuroit que M. de la Feuillade se rendroit maître de Turin, avant que le Prince Eugène eut le temps de joindre le Duc de Savoie.

### NOTE SIXIÈME.

Sur les campagnes du Duc d'Orléans, depuis Régent de France, en Espagne. Précieuse correspondance sur cet objet entre Madame des Ursins et Madame de Maintenon. Conduite du Duc d'Orléans en Espagne.

Pour servir de supplément au Livre IX.

Le 16 mai 1707.

M. le Duc d'Orléans partit hier pour aller en Arragon, après avoir demeuré ici deux jours à son retour de Valence, qu'il a fait soumettre à l'obéissance du Roi... Je ne suis pas surprise qu'il ait mandé tant de bien du Roi et de la Reine: il a rendu justice à leurs Majestés, mais je lui suis très-obligée de parler de moi, comme Son Altesse Royale a eu la bonté de le faire.

#### 30 mai 1707.

M. le Duc d'Orléans vient de se rendre maître de Sarragosse, et il n'a pas envie d'en demeurer là. Il faudra donc, Madame, que vous preniez courage, s'il vous plaît; car, selon toute apparence, Son Altesse Royale fera d'autres conquêtes.

#### 5 juin.

Je ne suis point surprise, Madame, qu'on soit enjoué à Versailles de M. le Prince de Vaudémont.

#### 24 dudit.

Le tout est que Son Altesse Royale et M. le Maréchal de Bervick profitent du temps, et que tout ce dont ils ont besoin leur arrive assez tôt pour qu'ils puissent prendre Lérida, qui est la place nécessaire pour tenir en bride les Catalans et les Arragonois. Mais, Madame, tout ce qu'on attendoit de France a été d'une grande lenteur, et vous n'ignorez pas, je crois, que l'argent est aussi rare que l'artillerie: c'est ce qui retardera le dessein qu'a M. le Duc d'Orléans de se transporter du côté du Portugal. Il n'a jamais prétendu cependant d'y passer, qu'il n'ait laissé le lieu, où il est, bien assuré et hors d'état que l'Archiduc y puisse revenir. Madame la Princesse de Conti, dont la mère avoit été nommée, fut la seule qui porta le deuil de Madame de Montespan.

### 7 juillet 1707.

(En parlant du Maréchal de Tessé, qui croyoit que le Duc de Savoie pénétreroit en France) on n'aime pas à voir à la tête d'une armée, celui qui la commande, craindre si fort son ennemi.

21 juillet 1707.

SI j'ai grondé, Madame, de ce que M. le Duc d'Orléans n'a pas eu, à point nommé, ce qu'il lui falloit pour entreprendre le siége de Lérida et ce qu'on lui avoit promis, je suis plus docile sur ce qui regarde les troupes qu'on lui demande, et qui sont déjà parties pour la Provence, connoissant parfaitement que l'affaire la plus importante pour la France et pour l'Espagne est d'empêcher que M. de Savoie ne prenne pied dans cette province, et de l'obliger le plus tôt qu'il se pourra d'en perdre l'espérance. Le Maréchal de Bervick avoit reçu ordre de passer en Provence. Voilà, Madame, M. le Duc d'Orléans avec une entière liberté d'agir, selon que ses forces le lui permettront. S'il est vrai que Son Altesse Royale et ce Milord ne fussent pas dans une parfaite intelligence, je ne puis vous nier qu'on n'ait voulu le persuader dans ce pays-ci : je ne sais si cela est fondé sur ce que chacun protége quelques gens différens qui sont nécessaires pour le

maintien de l'armée, ou bien s'il peut y avoir quelques raisons particulières d'émulation, de gloire. Quoiqu'il en soit, ne sachant précisément ni la source ni le fait, je n'ai pu me résoudre à me donner l'honneur de vous l'écrire.... Je ne saurois croire que M. de Nancré ait eu aucune part à la prétendue mésintelligence de son Prince avec le Maréchal; au moins ses discours y sont trop opposés, de même que ses intérêts, et comme il a de l'esprit, il n'y a pas d'apparence à ce qu'on dit de lui à cet égard. M. 1'Ambassadeur, avec lequel j'en parlois encore hier, et qu'il entretient souvent, étant logé chez lui, en juge comme moi. Le Comte de Caylus part de Madrid pour aller trouver Son Altesse Royale en Arragon. Je voudrois que tous les jeunes gens qui peuvent avoir l'honneur de lui faire-leur cour, fussent aussi sages que lui.

18 juillet 1707.

M. le Duc d'Orléans n'a pas pu attaquer Lérida, parce que l'artillerie qu'on lui a promise de France, n'est point arrivée. Ainsi la figure que fait Son Altesse Royale n'est pas telle qu'on la souhaiteroit pour le Roi d'Espagne. On s'attendoit dans ce pays-ci qu'après le gain d'une aussi grande bataille, on ne donneroit pas le temps de respirer aux ennemis. Cependant, à vous parler avec ma sincérité ordinaire, je vous dirai que tout ceci va trop lentement. Je crois que Son Altesse Royale en est au désespoir, et qu'elle ne s'apperçoit que trop que son malheur la suit partout: il me semble qu'elle est comme résolue de se rendre maîtresse de Tortose, qui ne laisse pas d'être un poste important, quoiqu'il le soit moins que Lérida; mais on ne sauroit commencer cette entreprise qu'on n'ait achevé celle de Denia, parce qu'on a besoin de l'artillerie.

## 25 juillet 1707.

L'ARMÉE du Duc d'Orléans et du Maréchal de Bervick n'avoit presque rien fait depuis qu'elle étoit en Arragon; mais c'est la rigueur de la saison et le manque de fourrage qui sont causes que les troupes sont lasses.

Je suis très-affligée de voir qu'un Prince, qui a l'honneur d'être neveu du Roi, rempli de valeur et d'ambition, ne puisse la satisfaire, et que Son Altesse Royale jusqu'à présent n'ait pas fait la figure qui lui convenoit par toutes sortes de raisons.

### 4 septembre 1707.

M. de Nancré est parti ce matin pour aller joindre Son Altesse Royale en Arragon... Comme M. le Duc d'Orléans se trouve seul et maître absolu, tout roulera sur ses soins, et il sera bien glorieux pour Son Altesse Royale, si elle établit une bonne discipline entre les deux nations qu'elle commande, et que les gens dont elle se servira pour la subsistance des troupes, fassent bien leur devoir.

(Le Roi d'Espagne avoit fait don au Maréchal de Bervick d'une terre dans le Royaume de Valence, d'un assez gros revenu) elle a été érigée en Duché, et le Grandat y est appliqué. Cette Grandesse passera au second fils de M. le Maréchal de Bervick, s'il le veut; et tout cela à perpétuité. Cela s'appelle le Duché de Liria.

Le détachement d'Arragon que le Roi avoit fait marcher pour la Provence, et que Milord Bervick nous ramène, sera d'un grand secours pour M. le Duc d'Orléans, et ce seroit un grand coup si Son Altesse Royale pouvoit prendre les places qu'elle a envie d'attaquer. Elle a manqué de deux heures à fondre sur la cavalerie ennemie. Ce Prince avoit parfaitement bien projetté et conduit cette action; mais le temps lui manqua: il n'est pas né sous une planète heureuse.

## 18 septembre 1707.

J'AIME fort que vous soyez sensible à tout ce qui regarde leurs Majestés Catholiques, qui ne sont pas moins vos enfans que ceux que vous voyez tous les jours.

Je vous trouve bien plus accommodante que moi, Madame, de vous résoudre à vivre avec des foux, des ingrats, des méchants, dont vous dites que les Cours sont pleines.

Milord Bervick m'a écrit de Sarragosse, et m'assure qu'il sera dans peu de jours auprès de M. le Duc d'Orléans.

M. de Nancré a plus d'intérêt que personne à desirer que son Prince prenne toujours les meilleurs partis, puisque ce sera à lui à répondre de ce que fera son maître. C'est une situation où il se rencontre, que je n'envierois pas, connoissant que l'étoile de Son Altesse Royale l'a conduite jusqu'à présent par des chemins épineux.

#### 26 dudit.

(Des Grands d'Espagne.) Si Sa Majesté en eût puni quelques-uns sévérement, la ligue auroit été bientôt détrompée. Plus on leur montre qu'ils peuvent nuire, plus ils prennent de hardiesse: l'on ne peut mieux réprin

mer leur témérité qu'en leur faisant connoître qu'ils ne sont nullement redoutables, et c'est le seul moyen de les décréditer dans l'esprit des ennemis. L'on se trompera toujours, lorsque l'on aura d'autres maximes. Ils se flattent de pouvoir recourir dans votre cour, et d'obtenir toutes sortes d'emplois par la protection du Roi (comme il est vrai). La gratitude qu'ils en témoignent, ne va qu'à publier que leur Roi n'est qu'une ombre de la Royauté, et que c'est Louis XIV qui domine entiérement cette Monarchie.

M. le Duc d'Orléans qui m'honore de beaucoup de bontés, a bien voulu me confier le desir qu'il auroit de pouvoir procurer une espèce de distinction à une Demoiselle qui ne lui a pas été indifférente. Vous comprenez facilement que c'est Mademoiselle de Sery dont je veux vous parler. Son Altesse Royale se trouvant fort embarrassée pour en venir à bout, a imaginé qu'un simple titre de Dame d'atours de la Reine d'Espagne, sans aucune pension, conviendroit. . . Il

voudroit bien, Madame, vous avoir l'obligation d'obtenir du Roi qu'il ne désapprouvât point sa vue; car l'approbation de Sa Majesté suffit pour que le Roi et la Reine d'Espagne donnent cette satisfaction à M. le Duc d'Orléans, qui mérite des graces bien plus considérables, et Leurs Majestés seroient ravies de lui faire ce petit plaisir : il ne tireroit à aucune conséquence; au contraire, il n'y a point de Castillan qui ne les en louât, et qui n'en fît autant, s'il étoit en la place du Roi. D'ailleurs, Madame, ce n'est pas chose nouvelle que ces sortes d'affaires. Je me flatte donc que vous me ferez une réponse favorable sur cet objet, dont je vous serai tout-à-fait obligée.

2 octobre 1707.

(La Princesse d'Angleterre.) Je suis ravie, quand j'entends dire du bien d'elle: je voudrois la voir un jour Duchesse de Berri.

sement.

10 octobre.

M. le Duc d'Orléans est fort content des progrès qu'il fait à Lérida.... Il n'y aura point de diversité de sentimens entre ce Prince et Milord; puisqu'ils n'ont tous deux que la même vue de bien servir.

# 17 octobre 1707.

M. le Duc d'Orléans commence d'être heureux: il vient de prendre la ville de Lérida, et espère en faire autant du château. Il n'y a eu que très-peu de gens de tués ou de blessés. Il écrit au Roi d'Espagne qu'il n'entend point qu'il arrive aucun secours aux ennemis. Son Altesse Royale ajoute qu'elle tâchera, après la prise de ce château, de se rendre maîtresse de Tortose, et qu'alors elle sera très-aise de venir faire sa cour à Leurs Majestés à Madrid. On ne sera pas moins aise, par toutes sortes de raisons, qu'il y fasse un retour si glorieusement.

23 octobre.

Prophétie que vous m'avez faite autrefois, et dont vous me faisiez, part avec cet air dégagé dont il vous plaît quelquesois de vous servir. Vous me disiez: Madame, vous serez de plus en plus dans des inquiétudes: vous n'aurez le temps ni de manger, ni de dormir, ni de vous reposer. Votre esprit et votre corps seront dans une perpétuelle agitation, et cela durera beaucoup plus que vous ne voudriez. (Le Roi d'Espagne.) Il ne manque à ce Prince que de se faire connoître avec les grandes qualités qu'il a ; car il est certain qu'il ne lui en manque aucune de celles qu'il faut pour le faire aimer et estimer, si ce n'est de se défier trop de luimême. J'espère que le temps le corrigera du peu de bonne opinion qu'il a de lui, puisqu'il l'avoit bien plus mauvaise autrefois.

Après tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me répondre sur ce que desiroit Son Altesse Royale, je n'ai pas le mot à repliquer, et je prendrai le parti respectueux de me taire. Ainsi le seul tort que vous avez trouvé en moi, méritera d'être effacé de votre mémoire, par ma soumission aux volontés du Roi.

# 13 novembre 1707.

On nous écrit tous les jours de l'armée, que Son Altesse Royale fait des merveilles, et anime si fort, par son exemple, toutes les troupes, qu'on ne sauroit assez bien l'exprimer: elle a beauchup de goût et de talent pour la guerre; très-sensible à la gloire, une tendresse et un respect infini pour le Roi, et un grand amour pour sa patrie. Si avec tant de choses essentielles, elle y mêle quelque légéreté, il faut bien lui passer, et espérer que des réflexions plus solides lui feront surmonter ces sortes de foiblesses.

# 19 novembre 1707.

VOILA donc de malheur de M. le Duc d'Orléans fini : il a la gloire ; comme j'ai eu l'honneur de vous le mander, d'avoir pris cette cette place importante, rien ne l'ayant rebuté de tous les obstacles qui s'opposoient à son dessein.

### 27 novembre.

On dit que, si M. le Duc d'Orléans n'a pas tout ce qu'il lui faudroit pour attaquer Tortose, après avoir fait la cérémonie du baptême, Son Altesse Royale ira passer en France deux mois.

#### a décembre.

JE viens d'apprendre de Son Altesse Royale, Madame, qu'il lui étoit revenu, que vous et moi nous étions fort bien entendues ensemble, pour empêcher qu'il réussît dans la conquête de Lérida; je crois, puisque nous n'avons pu l'empêcher, que nous ferions bien à l'avenir de ne lui faire plus de niches.

### 12 décembre.

SIM. de Chamillard laisse les troupes françoises dans la misère à l'avenir, comme elles y ont été par le passé, tout sera perdu. Son Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV. Y Altesse Royale ne vous confirmera que trop cette vérité, elle assure que son voyage sera très-court, dont je suis fort aise; je la serois encore davantage si vous la renvoyez bien contente; elle mérite certainement qu'on ait des égards pour elle, et ce ne sera pas le premier Prince qui aura souhaité pour certaines personnes quelques distinctions, qui, dans le fond, ne les font ni plus estimer ni plus mépriser.

#### 18 décembre.

Nous avons vu partir avec regret M. le Duc d'Orléans ce matin, quoiqu'il ait promis à Leurs Majestés que son voyage seroit trèscourt... Il n'a rien paru entre Son Altesse Royale et le Maréchal de Berwick sur leur prétendue mésintelligence, et ils ont parlé l'un de l'autre comme ils devoient; leurs sentimens ne sont pas toujours conformes sur la manière d'opérer, vous vous en serez apperçue, Madame, à l'égard du siège de Lérida, cela n'empêche pas que pour être d'opinion opposée, l'on ne soit ami, surtout quand

l'inférieur sait rendre le respect qu'il doit, comme le fait Milord.

### 25 décembre.

IL n'y a donc, Madame, si l'on veut vous en croire, qu'à souffrir beaucoup, être enviée de tout le monde, prendre patience, et augmenter encore, s'il se peut, ma tendresse pour Leurs Majestés Catholiques.

Quand on veut que vous et moi soyons fâchées de la conquête importante que Son Altesse Royale a faite, cette nouvelle vient apparemment du même gazetier qui vous faisoit si fort amie de l'Empereur et moi de la Reine Anne et de M. le Duc de Savoye.

Le Maréchal de Bervick avoit voulu faire un voyage en France, le Roi lui avoit ordonné de rester en Espagne. S'il vouloit de bonne foi dire ce qu'il en croit, il conviendroit que sa présence étoit absolument nécessaire à Valence et en Arragon, où Sa Majesté Catholique lui a donné un pouvoir absolu.

# NOTE SEPTIÈME.

Affaires d'Espagne et de France. Le Duc d'Orléans et Madame des Ursins.

Pour servir de supplément au Livre IX.

22 octobre 1708.

Le Gouverneur de Port-Mahon l'a perdu, ou par lâcheté, ou par trahison, il n'a pas laissé de venir à Carthagène avec un air aussi dégagé que s'il devoit être bien reçu en Espagne.

29 octobre.

JE me donnerai l'honneur, Madame, puisque vous me l'ordonnez, de vous apprendre ce que vous voulez savoir touchant M. le Duc d'Orléans, mais ce ne sera pas par cet ordinaire, puisqu'il faut voir les réponses que Son Altesse Royale fera à Leurs Majestés Catholiques et à moi aussi auparavant, pour vous en mieux éclaircir. Je puis vous dire

par avance, que je crois que Son Altesse Royale a du être contente de tout mon procédé, n'ayant cherché qu'à lui plaire et à lui marquer mon respectueux attachement. Le Roi et la Reine ont fait, de leur côté, tout ce qui a été en leur pouvoir, pour lui donner des marques de leur amitié et de leur reconnoissance. Il seroit bien fâcheux, après tout cela, que ce Prince crut avoir sujet de n'en être pas satisfait.

Rien ne paroît mieux que ce que Madame la Duchesse de Bourgogne répondit à Monseigneur, qu'elle pétilloit de la crainte que M. le Duc de Bourgogne marchât aux ennemis, et de la crainte qu'il n'y marchât pas.

12 novembre.

# Sur la prise de Lille.

Les divisions entre les généraux ent fait prendre les bons partis trop tard. On ne peut s'empêcher de dire que le coeur, en saigne, et qu'on ne reconnoît plus netre Nation, tant elle est différente de ce qu'elle étoit autrefois, puisque la gloire la faisoit agir, et qu'il semble aujourd'hui qu'elle n'y soit presque plus sensible, et qu'elle ne respire rien davantage qu'une vie oisive, ou occupée de plaisirs très-contraires à son devoir.

Le Roi avoit écrit à Philippe V, que l'événement de Lille éloigneroit la paix, et qu'ils devoient, l'un et l'autre, faire de nouveaux efforts pour continuer la guerre, et pour affermir la couronne d'Espagne. Sa Majesté Catholique ne sauroit soupçonner que ces discours ne soient pas sincères, ni que le Roi voulût l'amuser par - là, pour faire après un traité comme celui de Milan, dont il n'eut, comme vous savez, Madame, aucune connoissance.

Nous ne savons encore si M. le Duc d'Orléans viendra à Madrid avant que de retourner en France. Puisque vous m'ordonnez de vous apprendre comment Son Altesse Royale est avec Sa Majesté, ou comment nous sommes tous avec Son Altesse Royale, j'ai cru, Madame, que je ne pouvois mieux vous en

éclaircir que par le mémoire que je me donne l'honneur de vous envoyer; c'est M. Amelot qui l'a fait, il l'a lu au Roi, qui l'a approuvé d'un bout à l'autre, se ressouvenant de tout ce qu'il contient, et disant que tout y est véritable et sans la moindre altération. Sa Majesté est la vérité même, et on peut l'en croire sur sa parole. Du reste, Madame, je puis avoir l'honneur de vous dire que le Roi, la Reine, M. l'Ambassadeur et moi, n'avons pas la moindre chose à nous reprocher à l'égard de Son Altesse Royale; qu'on lui a donné en public et en particulier toutes les louanges qui lui sont dues, et qu'on a recherché toutes sortes de moyens pour lui plaire. Vous savez ce que je vous ai mandé sur son objet en différentes rencontres, et l'envie que j'ai de lui attirer, ce que je savois que ce Prince desiroit. J'ai pris la liberté de l'avertir, lorsqu'il étoit à Madrid, et depuis qu'il est à l'armée, de ce qu'il me sembloit à propos qu'il sut, et ie n'ai perdu aucune occasion de lui faire connoître mon respectueux et véritable attachement. Si après une telle conduite, je n'avois pu parvenir à mériter l'honneur de ses bonnes graces, ce seroit un effet de mon malheur.... L'on prétend que la plus grande partie de ses domestiques s'ennuye en ce pays, et que, comme ils lui souhaitent une longue vie, (se trouvant très-bien d'avoir un si bon maître), ils aimeroient mieux le voir au Palais Royal ou à l'opéra, que dans les dangers où Son Altesse Royale s'expose si facilement. On vient d'apprendre qu'elle sera en cette ville le 15 de ce mois.

# Le 19.

Le Duc d'Orléans étoit incertain s'il prendroit congé du Roi et de la Reine, ou s'il iroit en France sans les voir. Ce qui l'avoit retenu, c'est, Madame, qu'on lui a donné avis qu'on avoit dit où vous êtes, qu'il étoit fort brouillé avec le Roi d'Espagne, parce qu'il avoit voulu faire l'amoureux de la Reine. Je ne crois pas que rien ait jamais été plus mal fondé ni plus malin que ce bruit. Ni ce Prince n'en a eu la volonté, ni il n'y a donné la moindre apparence. Il faut qu'il

ait des ennemis bien méchans, et l'on doit être fort sur ses gardes à l'avenir contre le mal qu'on pourroit dire de Son Altesse Royale, puisqu'on a inventé, pour lui nuire, une 'histoire d'un bout à l'autre. Elle a toujours vécu avec la Reine avec le respect qu'on lui doit et qu'elle s'attire par un air aussi modeste que majestueux. Le Roi est ordinairement dans sa chambre et moi aussi n quand ce Prince y vient, et il parle à Leurs Majestés, tantôt de leurs affaires, quelquefois de bagatelles agréables, et toujours avec une retenue et une politesse très-dignes de ce qu'il est. Leurs Majestés, sont fort aises quand elles le moient, et il me paroît qu'il s'accommode de son côté très-bien d'elles. Voilà, Madame, vous rendre un compte fort fidèle sur ce sujet. Considerez, je vous supplie, jusqu'où va la méchanceté. Je crois qu'il partira vers la fin de cette semaine, après avoir pris des mesures pour la prochaine campagne, et avoir reconnui par lui-même que l'on ne néglige rien pour qu'il ait dieu d'être content, et qu'on puisse le mettre en état de continuer

à faire des progrès contre les ennemis, et finir en Espagne heureusement la guerre qu'on y fait. Je voudrois, Madame, que tous les Généraux qui sont en Flandres fussent aussi d'accord qu'on l'est en cette Cour, tout en iroit certainement mieux.

26 novembre.

JE ne puis m'empêcher de vous confier que les Princes, auxquels on recommande d'être subordonnés aux avis des Généraux, font une figure qui ne leur convient point, puisqu'on leur impute le mal, et qu'on ne leur attribue point le bien : je l'ai vu en ce pays-ci : il est certain, Madame, qu'ils embarrassent extrêmement, quand ils ne sont pas les maîtres d'agir.

Je crois que M. le Duc d'Orléans s'en va satisfait; il a vu par lui-même que l'on ne vient à bout des affaires importantes, que par une patience et une affection, dont tout le monde n'est pas capable. Leurs Majestés et Son: Altesse Royale se sont embrassées tendrement; je suis persuadée aussi que M. le Duc d'Orléans m'honore de son amitié, au moins m'en a-t-il assuré.

### 9 décembre.

L'INSOLENCE avec laquelle on censure un Prince aussi respectable que l'est Monseigneur le Duc de Bourgogne, par toutes sortes d'endroits, mériteroit des châtimens exemplaires, et rien ne me paroît plus dangereux que des cabales dans les Cours, quand elles y répandent du venin contre les maîtres. Si les personnes qui les composent avoient un véritable zèle pour l'Etat et pour le Roi, elles l'avertiroient de ce qu'elles croiroient contre son service, avec une hardiesse respectueuse et ferme, et soutiendroient en public tout ce qui seroit de sa gloire, au lieu de blâmer tout ce que l'on fait, sans savoir les raisons qu'on a eu pour le faire. Qu'est-il question, Madame, quand il s'agit d'un Roi qu'on veut détrôner, d'un autre dont on veut abattre la puissance, et enfin des plus grandes choses du monde, d'y mêler, M. de Cambray, les jésuites, les libertins et les jansénistes? Il vaudroit mieux ne songer qu'à la guerre, à vaincre les ennemis, et penser qu'en le faisant on suit la volonté de Dieu, en soutenant une si juste cause.

21 décembre.

JE suis très-aise que M. le Duc d'Orléans, Madame, témoigne être content de moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mériter l'honneur de ses bonnes graces, et je continuerai d'avoir pour Son Altesse Royale un sincère et respectueux attachement.

6 janvier 1709.

LE titre que Son Altesse Royale a demandé pour Mademoiselle de Sery, le touche et l'intéresse plus que jamais, et je suis sûre que cette Cour ne sauroit lui donner une marque de sa reconnoissance qui lui fasse plus de plaisir qu'en sollicitant la conclusion de cette affaire. Permettez-moi donc, Madame, de vous supplier d'entrer un peu tlans sa

passion, telle qu'elle soit: certainement nous devons à son courage, à sa prévoyance et à sa fermeté, les prises importantes de Lérida et de Tortose, et nous avons besoin qu'un nouveau zèle l'anime pour la campagne prochaine. Ces raisons sont bien fortes, Madame, et je ne sais si en certaines occasions, il n'est pas permis d'oublier le sujet sur qui une grâce doit tomber, quand celui qui la demande mérite infiniment davantage.

### 28 janvier.

CE n'est donc plus, Madame, contre M. le Duc de Bourgogne que les Officiers prennent la liberté de se déchaîner, tout leur venin tombant sur M. le Duc de Vendôme, il me semble qu'ils auroient mieux fait de ne parler ni de l'un ni de l'autre, et de ne rien brouiller en faisant des partis.

24 juin.

Sur le renvoi de M. de Chamillard.

S'il n'avoit que sa bonté en partage, étoitce assez pour tout ce qu'il avoit à faire, et pour gouverner la guerre et les finances pendant tant d'années, où les meilleures têtes du monde auroient eu peine à résister, surtout dans un temps aussi terrible que celui où il a eu part au ministère?

### Premier juillet.

Je fais grand cas, Madame, d'un Général qui ne se décourage point, quoiqu'inférieur en force. M. le Maréchal de Villars, qui aime son métier et la gloire, se flatte qu'il pourra avoir le même bonheur que bien d'autres, qui ont commandé des armées moins fortes, et qui n'ont pas laissé de gagner des victoires. Pourquoi cela ne lui arriveroit-il pas?

M. Amelot écrira aujourd'hui le changement que le Roi d'Espagne a fait dans son Despacho avec toutes les circonstances. Voilà, Madame, M. l'Ambassadeur libre de toute sorte d'affaires, s'étant démis entièrement de la guerre et des finances. Le Roi et la Reine, par rapport au Roi leur Grand-Père, et par la satisfaction que Leurs Majestés ont de son

Ambassadeur, qui les a si bien servis, ont voulu qu'il continuât à entrer dans le Despacho tout le temps qu'il demeureroit ici.

### 5 juillet.

Vous avez eu le soin, Madame, de me faire part, par votre lettre du 24 juin, de la résolution que le Roi avoit prise de retirer toutes ses troupes d'Espagne, et vous n'avez pas pris la peine de me mander qu'il avoit changé cette résolution, et qu'il y laissoit vingt-cinq bataillons, que Sa Majesté Catholique lui avoit demandés comme une chose qui lui étoit de la dernière conséquence. Je ne saurois vous soupçonner, Madame, malgré votre silence, de n'avoir pas été bien aise que le Roi ait donné cette marque de bonté au Roi son petit-fils, quoique vous m'ayez assuré que vous desiriez de le voir détrôner.

### Madrid 9 dudit.

LE rayon d'espérance que nous avions de la vie de l'Infant a bientôt disparu : des convulsions lui sont venues cette nuit, et ce petit Ange est allé au Ciel.

### Madrid 11 août.

On louoit en Espagne la conduite du Maréchal de Villars et la bonne volonté des soldats de son armée. M. le Maréchal de Bervick ne me paroît pas craindre les entreprises de M. le Duc de Savoye.

(Sur le déchaînement contr'elle, fondé sur l'emprisonnement de Flotte et de Renaud.) Plusieurs m'en ont averti et d'autres l'ont écrit à cette Cour à leurs amis. Il faut avouer, Madame, que c'est une étrange destinée que la mienne, de me voir toujours l'objet des passions de ceux qui en veulent à Leurs Majestés Catholiques, parce que je leur suis fidèle, et que mon zèle pour elles et pour le Roi me font considérer comme un obstacle à leurs injustes desseins.

# NOTE HUITIEME.

Sur les Moines et les Evêques Espagnols. Suite de la correspondance de Madame des Ursins avec Madame de Maintenon.

Pour servir de supplément au Livre IX.

## 6 décembre 1707.

Les Evêques font bien leur devoir, et la plupart remplissent bien ceux auxquels ils sont obligés: nous les connoissons plus par leurs actions que par leurs discours, parce qu'ils font presque toujours leur résidence dans leurs diocèses, et que nous ne les voyons presque jamais à la Cour. (1)

(1) Il seroit à desirer que les moines eussent suivi de si bons exemples, ils n'auroient pas fait tant de mal à cette monarchie.

Fin des Notes du Tome IV des Mémoires du Règne de Louis XIV.

Mém. du R. de Louis XIV. Tome IV. Z

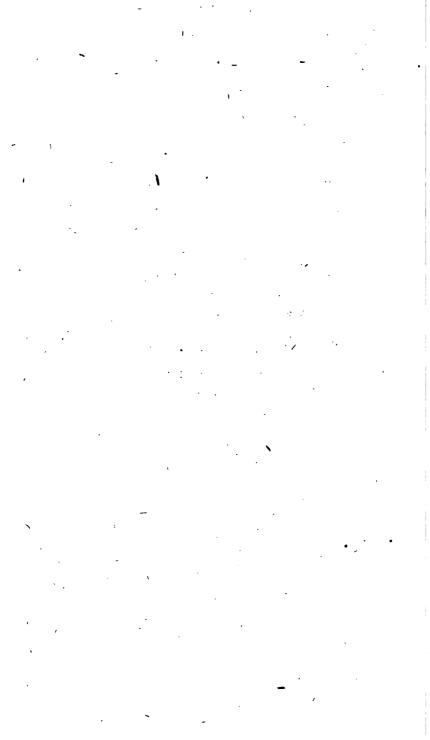

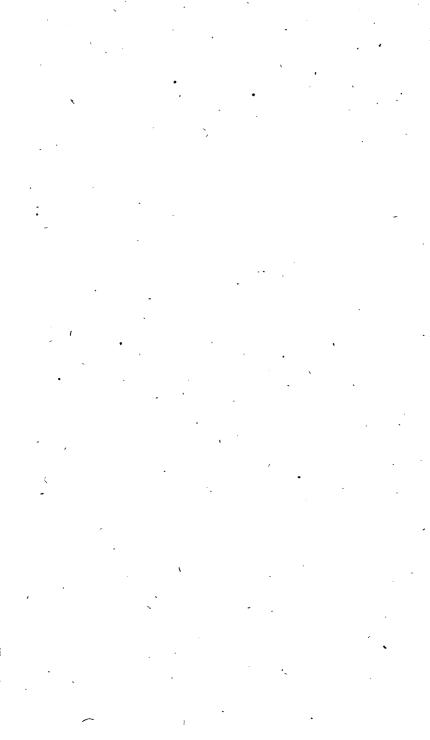

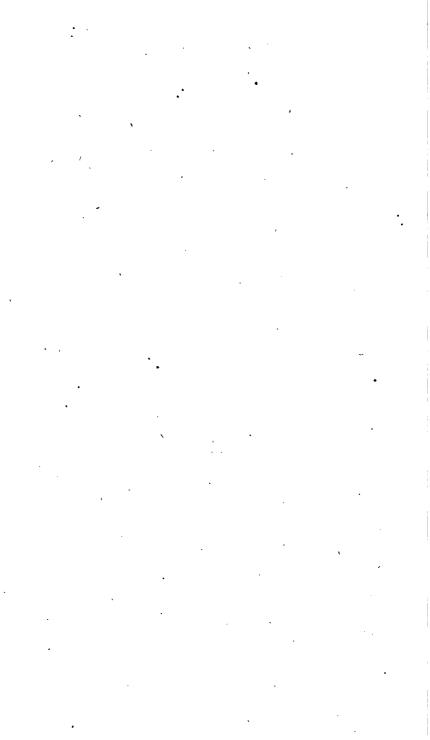

# TABLE DES MATIÈRES

du Tome IV. des Mémoires d'état et militaires du règne de Louis xiv.

# LIVRE SEPTIÈME.

| <b>I.</b> . | L'Empereur déclare la guerre à la Fran-    | ٠, |
|-------------|--------------------------------------------|----|
| 77          | ce: etc.                                   | 5  |
| II.         | Il est pris à la journée de Crémone.       | ID |
| III.        | Le duc de Vendôme lui est substitué: com-  |    |
|             | bat de Luzara.                             | 29 |
| IV.         | L'Angleterre et la Hollande etc. déclarent |    |
|             | la guerre à la France.                     | 24 |
| $\nu$ .     | Histoire de Marlborough, général anglois.  | 25 |
| VI.         | Bataille de Friedlingue.                   | 28 |
| VII.        | Galions brûlés au port de Vigo.            | 37 |
| VIII.       | Le Portugal se déclare contre la France    | •  |
|             | et l'Espagne.                              | 39 |
| IX.         |                                            | ,, |
|             | ce et l'Espagne.                           | 41 |
| X.          | Le duc de Bourgogne prend Brisach.         | 44 |
|             | Bataille de Hochstett.                     | 45 |
|             | Le Roi envoie Berwik et Puységur en Es-    | 7, |
|             | pagne.                                     | 47 |
| XIII.       | Projets sur Cadix, échoués.                | 50 |
|             | Les ennemis prennent Gibraltar.            | 51 |
| XV.         |                                            | •  |
| <i></i> .   | le comte de Toulouse.                      | 52 |
| <b>YV</b> I | Verue prise à discrétion.                  | •  |
| VVI         | Belle campagne de Villars.                 | 55 |
|             |                                            | 59 |
|             | I. Prise de Haguenau.                      | 61 |
| XIX.        | Campagne du Roi d'Espagne, et siège de     |    |
|             | Barcelone.                                 | 70 |
| XX.         | Bataille de Ramillies                      | 75 |
| Mén         | n. du R. de Louis XIV. Tome IV. A 2        |    |

|             | LIVRE HUITIÈME.                                                                | F0    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.          | Intrigues de Mde. de Maintenon pour<br>s'emparer de la direction des affaires  |       |
| ,<br>TT     | eccléfiastiques.                                                               | 8     |
| II.         | Motifs pour nommer Noailles archevêque de Paris.                               | 8:    |
| III.        | Elévation des prêtres de St. Sulpice, par Godet.                               | 9:    |
| IV.         | Premiere persécution suscitée aux jansé-                                       |       |
|             | nistes.                                                                        | 101   |
| V.          | Le clergé peuplé de cuistres etc.                                              | 10    |
| VI.         | Histoire du jansénisme politique et mou-<br>vements des jésuites.              | 105   |
| VII.        | Intrigues cachées pour fomenter les trou-                                      |       |
| V A1.       | bles etc.                                                                      | 115   |
| VIII.       | Sentiments du duc de St. Simon sur le                                          |       |
|             | jansénisme et le molinisme.                                                    | 126   |
| IX.         | Destruction militaire de Port-Royal.                                           | 130   |
| X.          | Ce que c'est que la paix de Clément IX.                                        | 137   |
| XI.         | Les religieuses de Port-Royal tourmen-                                         |       |
|             | tées de diverses manieres.                                                     | 147   |
| XII.        | Le Roi de France, à cause de sa cons-                                          |       |
|             | cience non perverse mais erronée, fait<br>plus de cas d'un athée que d'un jan- |       |
| À           | séniste.                                                                       | 152   |
| XIII.       | Le fanatisme contre les jansénistes est                                        |       |
| جوج ﴿       | pousse au point que la France pour-                                            |       |
| •           | fuit le Pape pour extorquer des bul-                                           |       |
| •           | les etc.                                                                       | 155   |
| •           | LIVRE NEUVIEME.                                                                |       |
| <i>I.</i> , | Campagne de 1706 en Italie, et célebre<br>siége de Turin par le duc d'Orléans. | 159   |
| ĬI.         | Marchin est nommé pour commander après                                         | * ) 7 |
|             | lui.                                                                           | 161   |
| ÌΠ.         | Marchin régente le duc d'Orléans, et le                                        |       |
|             | traverse chargé d'un secret de la Cour.                                        | 167   |
| TV.         | Bațaille de Turin, et bravoure du duc                                          | - 1   |
|             | d'Orléans                                                                      |       |

|                   | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                 | 357  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| •                 |                                                                                                     | page |
| V.                | Etranges perfidies qui font perdre la ba                                                            |      |
| 7 <i>7</i> T      |                                                                                                     | 177  |
| VI.               | Le Roi rend justice au duc d'Orléans.<br>Suites de ces désastres.                                   | 189  |
| V 11.<br>TZ T T T | Succès de Médavid.                                                                                  | 190  |
|                   | Récompenses de Médavid, celles d                                                                    | 192  |
| 14.               | prince de Vaudemont, et conspiration                                                                |      |
|                   | en Franche - Comté étouffée.                                                                        |      |
| Y                 | Campagne de 1707, sur le Rhin et e                                                                  | 194  |
| 41.               | Flandre.                                                                                            | 198  |
| ΥI                |                                                                                                     | 214  |
| XII.              | Bataille d'Almanzo.<br>Anecdotes qui suivirent cette Bataille.                                      | 222  |
| XIII              | . Siege de Lerida et sa prise.                                                                      | 224  |
| XIV               | . Siège et prise de Tortose.                                                                        | 227  |
| XV.               | Perte de la Sardaigne.                                                                              | 228  |
| XVI               | . Conspiration dans le Luxembourg.                                                                  | 231  |
| ΧVΙ               | I. Prise de Gand et Bruges.                                                                         | 232  |
|                   | II. Combat d'Oudenarde.                                                                             | 235  |
| XIX               | . Anecdote sur le duc de Vendome.                                                                   | 240  |
| XX.               | Suite de ce Combat.<br>I. Prise de Lille par les Alliés.<br>II. Siége et prise de Gand par les même | 252  |
| XX                | I. Prise de Lille par les Allies.                                                                   | 255  |
| XXI               | II. Siége et prise de Gand par les même                                                             | es   |
|                   | allies.                                                                                             | 262  |
| XXI               | III. Malheurs de la guerre en 1709, en E                                                            | ſ- · |
| 4                 | pagne.                                                                                              | 265  |
|                   | V. Én Roussillon.                                                                                   | 267  |
|                   | V. En Dauphiné.                                                                                     | 268  |
| XX                | VI. Et en Flandre.                                                                                  | 269  |
|                   |                                                                                                     | • •  |
| TOK               | ES ET ADDITIONS, EXTRAITES DU                                                                       | POR- |
| T                 | EFEUILLE DU DUC DE SAINT-SIMO                                                                       | n et |
| A                 | UTRES CONTEMPORAINS.                                                                                | •    |
| I.                | Sur les affaires qui précéderent ou accon                                                           | 14   |

pagnerent la Déclaration de guerre de l'Empereur contre la France dans la succession d'Espagne; et sur l'ambassade de Villars à Vienne.

|                                     |                                           | , Page               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                     | Lettre de M. le Marquis de Villars au     | £ :-                 |
|                                     | Roi.                                      | 278                  |
|                                     | du même au même.                          | 281                  |
|                                     | du même au même.                          | 283                  |
|                                     | du Roi à M. le Marquis de Villars.        | 284                  |
| •                                   | de M. le Marquis de Villars à M.          |                      |
|                                     | le Marquis de Torcy.                      | 284                  |
| •                                   | de Villars à Torcy.                       | 285                  |
| •                                   | de M. le Marquis de Villars au Roi.       | 287                  |
|                                     | du même au même.                          | 289                  |
|                                     | du Roi à M. le Marquis de Villars.        | 297                  |
|                                     | du même au même.                          | 302                  |
|                                     | de M. le Marquis de Villars à M.          |                      |
|                                     | de Chamillart.                            | 305                  |
| •                                   | de M. le Marquis de Villars à M.          | ,-,                  |
| •                                   | le Marquis de Torcy.                      | 310                  |
|                                     | de M. le Marquis de Villars au Roi.       | 311                  |
| II.                                 | Addition à l'histoire de la Bataille de   |                      |
|                                     | Hochstett.                                | 314                  |
| III.                                | Sur l'influence de Mde. de Maintenon. Sur | , <del>, , , ,</del> |
|                                     | les affaires d'Espagne, sur ses rela-     |                      |
| •                                   | tions epistolaires avec madame la prin-   |                      |
| •                                   | cesse des Ursins.                         | 317                  |
| IV.                                 | Sur la Bataille d'Almanza, Suite de deux  |                      |
| <b></b> .                           | favorites.                                | 320                  |
| <b>v</b> .                          | Sur les sentimens de Mde. des Ursins pour |                      |
| .* •                                | le duc d'Orléans avant leurs brouille-    |                      |
|                                     | ries.                                     |                      |
| VI.                                 | Sur les campagnes du duc d'Orléans        | 321                  |
| , 1.                                | depuis régent de France, en Espagne etc.  | ***                  |
| ·VII.                               | Affaires d'Espagne et de France. Le duc   | , , 4 \$             |
| - <b>-</b> - <b>- - - - - - - -</b> | d'Orléans et Madame des Ursins.           |                      |
| WIII                                | Sur les moines et les Evêques Espag-      | 340                  |
| A TYT.                              | nols etc.                                 |                      |
|                                     | read acos                                 | .353                 |

FIN du Tome IV des Mémoires d'état et militaires du regne de Louis XIV.

age

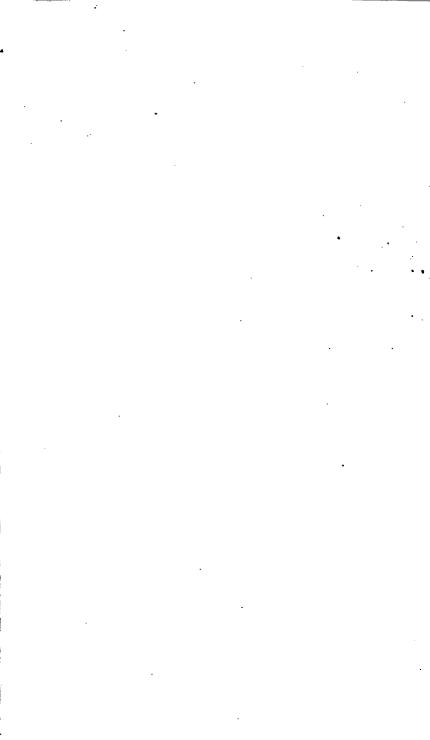

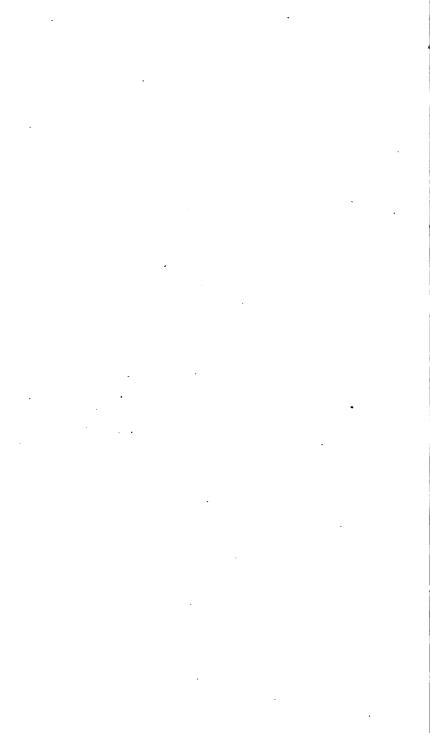

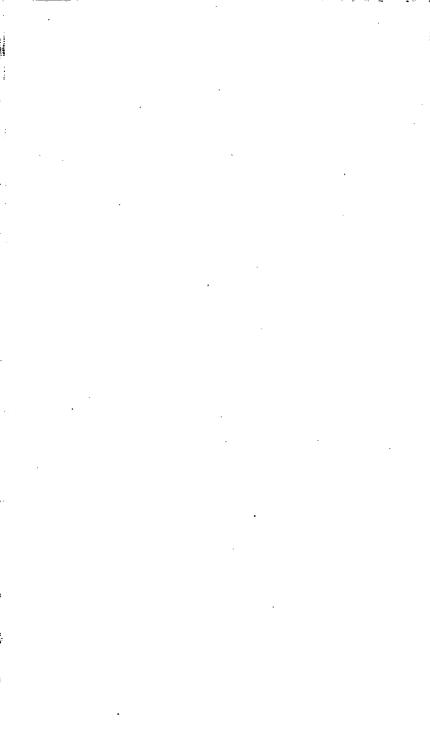



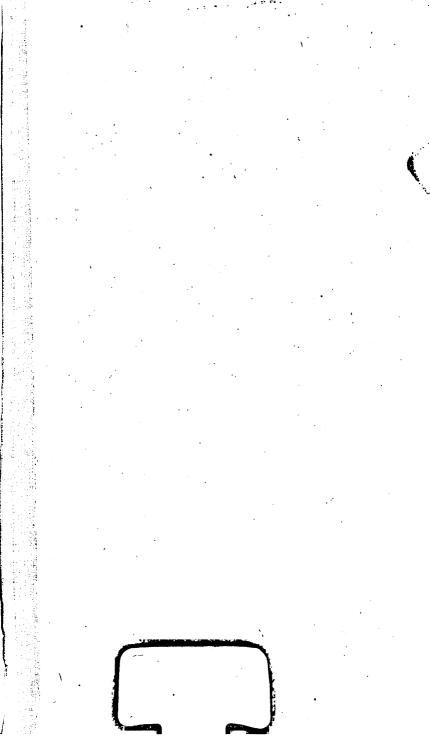

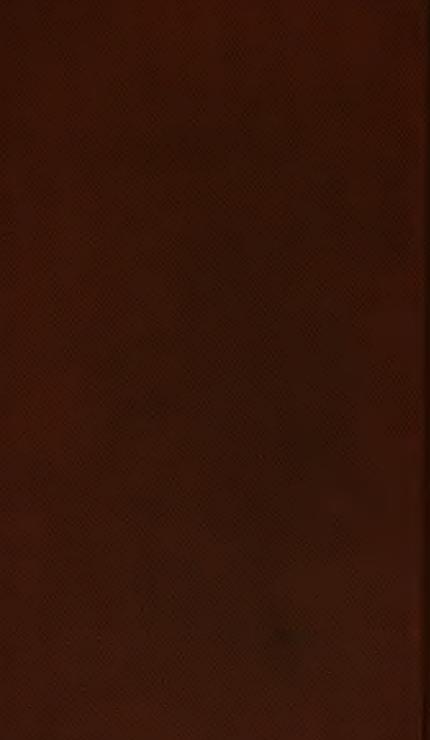